

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com











Vel. Fr. II A. 1555

330 Pron 3 PI+





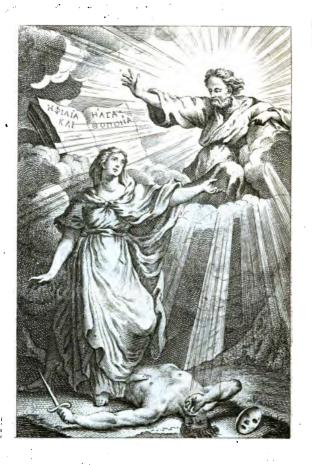

# LES

# MŒURS.

Respicere exemplar vita morumque. Hor. ad Pif.



QUATRIEME EDITION.

MDCCXLIX





A

# MADAME M. A. T \* \* \*

MADAME,



E n'est point à un Grand, à un Prince ou à un Ministre

dEtat que je présente mon ouvrage : c'est à vous, MA-DAME,

DAME, dont larang night qui égal au mien. Mais que vous êtes amplement dédommentée de cette égalité, par vos qualités personnelles ! Je la vais bientôt disparoître, des que je viens à vous apprécier par l'esprit & par le cœur ; je trouve alors la belle MENORNI bien plus digne de mes kommages, que ces vaines idoles du peuple, qui n'ont pour elles que leurs grands noms. & la pompe qui les environne. Lai dit quelque part dans ce Livre, que si la vertu se rendoit visible, ce seroit Dieu que nous verrions, dans tout l'éclat de sa grandeur & de sa sainteté: jajou-

j'ajoute ici, M'ADAME, que 🦋 pour ménager la foiblesse de notre vue, elle empruntoit une forme humaine, ce seroit la vôtre qu'elle prendroit; du moins ne pourroit-elle mieux choisir, pour se rendre aimable aux hommes, & les gagner par ses attraits. Je ne puis donc aussi mieux m'adresser qu'à vous, Madame, pour dédier un travail, que je consacre à sa gloire. Quel accueil ne devez-vous pas faire aux Mœurs, vous qui en avez de si pures! fose dire, que l'Auteur même mérite aussi de votre part quelque considération. La morale qui régne

## EPITRE.

dans cet Ouvrage, est exacte G hors de critique: or cette morale est la mienne; c'est l'expression sincere des sentimens de mon cœur. Quelque tendre que soit un ami qui la pratique, ne craignez rien de sa part; ce ne peut être un séducteur. Je vous laisse volontiers tout l'honneur de votre vertu: mais ne m'enviez, pas la mienne. Je vous crois, MADAME, affez circonspecte, pour éviter les pieges d'un Amant: mais regardez-moi comme un ami assez droit, pour ne vous en jamais tendre. Vous me feriez, une injustice insigne, si vous me soupçonniez.

## E PITRE

niez, de n'être sage, que parce que vous l'êtes: ce seroit juger bien injurieusement du respectueux attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être,

MADAME,

WALL ...

Votre très-humble & trèsobéiffant Serviteur

PANAGE



#### AVERTISSEMENT.

TE ne dirai point à mon Lecteur, malgré l'usage établi, qu'un ami m'ayant surpris une copie de l'Ouvrage que je donne aujourd'hui, l'alloit rendre public, lorsqu'informé fort à propos, du risque que je courois d'être imprimé sur des brouillons informes, j'ai mieux aimé donner les mains de bonne grace à l'impression : parce que dans tout cela il n'y auroit rien de vrai; & que d'ailleurs, c'est une coquetterie d'Auteur, usée. J'ai l'esprit un peu tourné à la Philosophie morale: or comme Penvie de convertir en livre tous ve qu'on pense de bon ou de mauvais, est une maladie courante dans ce fiecle, la contagion m'a gagné; je me

#### AVERTISSEMENT. VII

me suis mis à moraliser par chapitres. Le mobile qui m'a déterminé, est, si vous voulez, l'amour propre; car inutilement le nieroisje: mais du moins il s'y en est joint un autre plus noble, qui est l'amour de la vertu. Enslammé pour elle d'un zele apostolique, je voudrois rendre tous mes lecteurs vertueux. Je sai bien que je n'y réussirai pas: mais, si j'étois sûr d'en gagner seulement un sur mille, quelque pénible que soit le métier d'Auteur, je ne ferois plus que des livres, & tous sur la même matiere.

Qu'on se rappelle le titre de celui-ci: on n'exigera point de moi ce que je n'ai pas promis. Ce sont les Mæns qui en sont l'objet; la Religion n'y entre qu'entant qu'elle concourt à donner des mœurs: or, comme la Religion naturelle sussit pour cet esset, je ne vais pas plus avant. Je veux qu'un Maho-

## VIII AVERTISSEMENT

métan puisse me live aussi bien qu'un Chrétien: j'écris pour les quaure parties du monde.

Peut-être eût-on trouvé plus mo-s deste, que j'eusse intitulé cet Quo vrage, Essais de morale; mais c'obt, été copier un Théologien du siegles dernier: or, je déclare que je ne, veux point aller sur les brisées de ces Messieurs - là. Pour Résteures: morales, ce n'étoit pas une chose possible: c'est un titre trop décriés depuis trente-cinq ans; je n'ai pas) envie de me faire mettre à l'Indon. Il me restoit de l'appeller Essai sur les Mœurs: mais, outre que les bontiques des Libraires sont déja surchargées d'Essais, il me semble que c'est une impolitesse choquante, que d'annoncer au Public, qu'on s'essaye à ses dépens; je voudrois, quand on débute, qu'on fût déja fûr de fa marche. Je l'ai appellé simplement les Mœurs; parce que j'y peins celles

## AVERTISSEMENT. IX

celles qu'on a, & celles qu'on de-

Je proteste, ainsi qu'il convient à un Auteur qui se mêle de faire des portraits, contre toute clé qu'on pourroit faire, pour m'imputer des applications malignes. Dire que je n'ai eu personne en vûe, ce seroit dire une fausseté, & même une fausseté inutile; parce qu'on ne m'en croiroit pas. J'ai tracé tous mes tableaux d'après nature; j'eusse risqué sans cela de peindre des êtres idéaux: mais je n'ai déligné distinctément aucun de mes originaux, dont les noms sont un mystere impénétrable, que je me réserve in petto. Les traits dont j'ai peint les vices, je les ai tirés d'hommes vicieux : mais le grand nombre de ceux qui le sont, doit empêcher qu'on n'arrête ses conjedures fur tel ou tel en particulier.

En plusieurs endroits, je me suis contenté de crayonner les vices

#### AVERTISSEMENT.

fans discourir sur leur dissormitére le tableau parle de sui-même. Si j'avois peint, d'après Virgile, l'énorme chef des Cyclopes, aurois-je besoin d'arvertir que Poliphème est un monstre hideux? J'ai sait de més me des vertus: j'ai souvent point leurs graces & leurs beautés, sans ajoûter aux traits par où je les caractérise, d'ennuyeux panégyriques.

Lousque j'ai posé de ces maximes de morale auxquelles les visieux mêmes sont hommage, je ne me suis point mis en frais de les appuyer sur des preuves. Etoit-il besoin de prouver que la calomnie, le saux témoignage & le guet appens sont des crimes?

J'ai répandu dans cet Ouvrage plus de sentiment que d'esprit: premierement, parce que l'un m'étoit plus facile que l'autre; & de plus, parce que la science des Mœurs est, de sa naure, une science de sentiment Lorsqu'il est question de corà riger des cœurs gâtés, il vaut mieux toucher, que plaire; convaincre même n'est pas le point dont il s'agit. C'est peut-être là ce qui a sait dire fort chétiennement à l'illustre Monssieur Dacier + ; " qu'il n'est " pas de la majesté de Dieu de prousover la nécessité, la justice & la 3 mérité de ce qu'il ordonne; qu'il 39 fair aimer ce qu'il commande; & suque c'est plus faire que pouver., Que ne suis-je aussi le maître de faire aimer la vertu! Elle n'auroit pas un seul ennemi sur la Terre. zu Si quelqu'un de mes lecteurs venoit me dire avec sincérité, "vous " avez fait un bon livre, " j'en sesois flatté, sans doute: mais je le serois bien davantage, s'il ajoûtoit, strous m'avez inspiré des mœurs."

L Dans & Préface sur Platon.



# DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

## SUR LA VERTU.

Ce qu'on entend commondment par le terme d'homiète homme. Différence entre Phormète homme & Phorme vertueux. Ce que c'est que les bonnes mœurs. Ne point régler ses mæsers sur l'exemple de tels ou tels. Inconvéniens de l'imitation en fait de mœurs. Définition de la vertu. Si les hommes, ou Dieu même, peuvent créer des vertus ou en anéantis. Quelle est la loi la plus invariable de toutes. Idée de la vertu gravée dans le cœur humain en caracteres ineffaçables. Differentes sortes de lois : quelles sont celles qui affermissent le regne de la vertu; quelles sont celles qui y donneut atteinte; si ces dernieres en peuvent détruire le germe dans les cœurs droits. Distribution de ce traité en trois Parties.

Assons la qualité d'honnète homme à qui voudra s'en conten-

ter:

ter on l'acquiert à trop vil prix pour que les ames bien nées en doivent étie jalouses. Resideup de suffisance, une fortune aisée, des vices applaudis, voilà ce qui fait l'honnète homme : la verten n'y entre pour rien.

L'honnête semme n'est guere plus respectable que l'honnête homme: tout ce qu'a fait Eglé pour l'être, c'est de n'avoir point affiché qu'elle fait mé-

tier de galanterie.

Cependant, quoiqu'il paroisse fort aisé de mériter l'un ou l'autre de ces deux titres, bornés au sens que l'un sage leur a déterminés, qu'il se trouveroit encore d'usurpateurs parmi ceux qui se les arrogent, si l'on en faisoit la recherche!

Un malheureux, pressé par l'indigence, arrête un passant dans un carresour, lui prend sa bourse ou la lui demande: voilà le mal-honnête homme; & si vous en doutez, l'échassaut en décidera. Mais logez dans un magnifique hotel un heureux concussionnaire, que les besoins de l'Etat ont enrichi: donnez-lui un Suisse, des livrées, un nont de terre; il jouit de la misere publique, sa maison est élevée sur les maisnes de cinq ceus familles: n'importe; il est honnète homme, puisqu'il est riche & qu'il respire.

Une femme jeune & belle, étale jusques à l'indécence les charmes qu'elle a reçus de la Nature; & les releve encore par tout l'attirail d'une parure élégante, les pompons, le rouge & les mouches: mais elle est à pié, & n'a point de valet qui la suive : c'est une femme sans honneur, on la montre au doigt.

A deux pas d'elle passe une autre semme dans le même appareil, mais traînée par six coursiers orgueilleux dans un carosse drapé: c'est une semme respectable, une semme de la premiere considération.

PRELIMINAIRE XV Bops les honnétes gens ensemble nepralent pas un homme vertueux: cent-là ne tiennent leurs titres que de leur bonheur, de leur opulence & de leurs protections : ôtez-leur ces appuis fragiles qui les foutiennent; leur honneur, quien dépend, éprouvera les mêmes révolutions que leur fortune. Le même terme en François fignifie, un homme infortuné & un homme fans homneur: on appelle l'un & l'autre malheureux; & en effet, à ne prendre l'honneur que fur le pié courant, que devient celui de nos honnêtes gens, quand le charme de leur grandeur est distipé?

Pour l'homme vertueux, ce sont les bonnes mœurs qui font ses titres; titres solides, anxquels l'adversité, loin de l'en dépouiller, ajoute un nouvel éclat. Le Ministre Assyrien ennemi de la: Nation Juive, perd l'honneur avec la vie: mais j'estime Fouquet dans sa disgrace, & je révere saint Louis dans Or les fers.

Or qu'est-ce que les bonnes miteurs? C'est une conduite réglée sur la connoissance & l'amour; car, saite de sonneitre la vertu, on n'a que les moeurs du peuple; & saite de l'aimer, on n'a que les moeurs du peuple; & saite de l'aimer, on n'a que les moeurs des Grands; c'est-à-dire, qu'on n'en a point. Il saut la connoître pour l'aimer; & quand on l'aime, on la pra-tique infailliblement.

Mais pour vous faire une idée de la vertu, ne vous la formez pas fur le modele de Cléobale, de Philèmon, ou de tel autre que vous imaginez vertueux. L'exemple est une regle dangereuse, & qui ne manque guere d'égarer ceux qui s'y livrent aveuglément. Il en est des exemples comme des conseils: pour en tirer avantage; il sanc avoir assez de lumieres pour les apprécier. Les mauvais exemples nuisent, en ce qu'ils entrainent à la pratique du mal : mais les bons nui-

lent aussi quelquesois, en ce qu'ils bornent dans la pratique du bien. Car si cenx que vous vous proposez d'imiter, ne sont pas des modeles en tout genre, & où en trouverez-vous de: tels? I vous ne sauriez manquer en les imitant., souvent même en les surpassant, de rester dans l'impersection & la médiocrité. Voilà fans doute pourquoi le Législateur des Chrétiens. n'a pas dit: imitez tel Apôtre, tel Anachorette, tel Roi, tel Pere de famille; mais: foyez parfaits comme votre Pere céleste est parfait. On ne va jamais au grand par l'imitation, à moins que le modele qu'on se propose, ne soit inimitable.

Théophile est pieux; il ne soupire que pour le ciel, il n'a d'ardeur que pour Dieu : mais le dédain qu'il a pour toutes les choses de la terre: s'étend fur tous les humains qui l'habitent: excepté le petit cercle d'élus qui le visitent & qu'il édifie : tous les

#### Avin DISCOURS

hommes font à ses yeux des présanés, des mondains, des gens que Dieu hist, & qu'il doit par conséquent hair. Vous croiriez être un Saint en imitant Théophile: vous seriez un homme dur, sier & méprisant; incapable é affection, d'indulgence & de pitte; mauvais pere, mauvais mari; & de qui est pis encore, homme incorrègible dans vos désauts que vous estimeriez des vertus.

Cléanche est homme d'honneus, aussi incapable de faire une bassesse, que de commettre un crime: mais il est brusque & sévere, toujours en mauvaise humeur contre le genre humain; toujours prêt à croire le mal; croyant à peine le bien quand il le voit; & peut-être plus piqué de la prospérité des méchans que de leurs désordres. Voulez-vous ressembler à Cléanthe? Vous serez un homme maussade; infociable: inutile ami de la vertu, vous la ferez plutôt redouter que chérir;

& work bafferes bont n'ette ventueux

que par esprit de contrarieté.

Damis est d'une espece tout oppofée : c'est l'ami de tout le monde; il en'a jamais contredit personne; il est de Hous les avis, fullent ils contradictoires : les uns gux autres : ce feroit le héraut de la probité, s'il ne conversoit qu'ayec des gens qui en eussent : il n'aura jamais le courage d'être méchant; mais il n'aura pas non plus la force de blamer ceux qui le sont. Vous ne vous proposez pas sans doute de prendre Damis pour modele? Car vous ne seniez, après l'avoir copié, qu'un fade gomplaisant, une tête foible, un cœur ; équivoque, rougissant d'être honnête homme avec les vicieux, autant que vous rougiriez d'être vicieux devant un honnête homme.

Jeunes beautés, qui, par votre inexpérience & par votre pente prématurée à la tendresse, courez des risques en entrant dans le monde; on vous cite

cite Thémire comme un merveilleux modele de chasteté: je n'entens point revoquer sa sagesse en doute : il y a assurément des femmes chastes; Despréaux en a compté jusqu'à trois; quand il en faudroit rabattre les deux tiers, Thémire pourroit être ce Phénix unique. Mais ne l'imitez précifément qu'en ce point : elle croit que la chasteté tient lieu de toutes les vertus; & qu'on peut bien, quand on fait tant que d'être fidele à son mari, fe permettre des humeurs & des criailleries, tyranniser ses enfans, & harceler ses domestiques; railler, médire & tromper au jeu. En vous modélant fur elle, vous ferez fans doute d'honnétes femmes: mais feriez - vous des femmes de mérite? S'il y avoit quelqu'un qui dût se louer de la vertu de Thémire, ce seroit son mari: mais qu'il paye cher cette vertu!

Vous rencontrerez à chaque pas de ces exemples brillans qui frappent au premier

# PRELIMINAIRE. XXX

premier coup d'œil: quelque trait de vertu vous gagne d'abord & vous prévient: voilà, dites-vous, un homme vertueux. Point du tout: on n'est point vertueux pour pratiquer une vertu, il les faut pratiquer toutes. Le Tartare est plein de demi-vertueux: & si vous n'avez la vraie pierre de touche, pour distinguer le bon or du faux, vous risquez vous-même d'en grossir le nombre. Or cette pierre de touche, est la connoissance de la vertu.

Mais qu'est-ce que la vertu? C'est la fidélité constante à remplir les obligations que la raison nous dicte. Et qu'est-ce que la raison elle-même? C'est une portion de la fagesse Divine, dont le Créateur a orné nos ames pour, nous éclairer sur nos devoirs.

Vous me demanderez peut-être encore quels sont ces devoirs; d'où ils résultent; quelle est la loi qui les prescrit?

Je répons que la loi qui les present \*\* est

## XXII DISCOURS

est la volonté immuable de Dieu, à quoi la droite raison nous avertit de nous conformer; & que c'est dans cette conformité que consiste la vertu. Toute loi qui a commencé dans le tems, & qui peut cesser d'être en vigueur, n'est point celle qui constitue la vertu; le Créateur n'avoit point astreint les hommes au nouveau joug qu'elle impose: mais il les avoit certainement créés pour être vertueux.

Les Souverains peuvent publier & abroger des lois: mais ils ne fauroient créer ni anéantir des vertus. Et comment feroient-ils ce que Dieu ne fauroit faire, la vertu étant aussi immuable dans son essence, que l'est le vouloir Divin qui lui donne l'être?

Les lois du Prince enjoignent à ses sujets de payer certains droits, certains subsides; elles leur désendent de transporter certaines marchandises hors du Royaume, & d'y en introduire d'étrangeres. La sidélité à observer ces lois

fait

## PRELIMINAIRE XXIII

fait des sujets obéissans: mais fait-elle des hommes vertueux? Et se vante-roit-on, bien sérieusement, d'avoir une vertu de plus, pour n'avoit jamais fait trasic de toiles peintes? Ou, s'il plaisoit au Prince d'abroger ces lois, qu'il est le maître de supprimer, diroit-on qu'il auroit abrogé des vertus?

Il en est de même de toutes les lois positives: toutes ont commencé, toutes sont susceptibles d'exceptions, de dispenses, & même d'abolition. La seule loi gravée dans nos cœurs par la main du Créateur, est indispensable pour tous les hommes & dans tous les tems.

"Mais, dites-vous, le cœur hu"main est un véritable Euripe, bou"leversé perpétuellement par le flux
"& reflux de mille passions impétu"euses, qui tantôt se liguent ensem"ble, & tantôt se contrarient. Gra"ver des lois dans le cœur des hom"mes, c'est les graver, non pas sur

\*\* 2 le

## XXIV DISCOURS

", le fable le plus léger, mais sur l'on-", de la plus mobile & la plus agitée. ", Quels yeux assez perçans pourront ", donc lire ces caracteres sacrés? "

Déclamations de Rhéteur: Quiconque ne lit point ces caracteres, ce n'est pas qu'il ait la vue trop foible pour les discerner, c'est qu'il n'y regarde point: ou s'il est des instans où ils paroissent essacés, ces instans ne sont que passagers.

Il y a dans le cœur deux regions distinctes: l'une est une Isle un peu plus qu'à fleur d'eau; l'antre est l'eau même qui baigne l'Isle. La premiere a une surface plane, dure & blanche, comme seroit une table du plus beau marbre de Paros. C'est sur cette surface que sont gravés les saints préceptes de la loi naturelle. Près de ces caractères est un enfant dans une attitude respectueuse, les yeux sixés sur l'inscription, qu'il lit & relit à haute voix: c'est le génie de l'Isle; on l'appelle

pelle Amour de la vertu. Pour l'eau dont l'Isle est environnée, elle est en esset sujette à de fréquens slux & ressure l'agiter: elle se trouble, mugit & se gonsse. Alors elle surmonte l'inscription, on ne voit plus les caracteres, on n'entend plus lire le Génie. Mais du sain de l'orage renaît bien - tôt le calme: la surface de l'Isle sort du goufre plus blanche que jamais; & le Génie reprend son emploi.

Tant que vous supposerez les hommes obligés à pratiquer la loi naturelle, il faut aussi que vous suppossez qu'ils la connoissent. Que diriez-vous d'un Prince séroce qui voudroit qu'on suvit ses intentions, sans se donner la peine de les rendre publiques? Les Monarques les plus despotiques ne poussent pas leurs caprices à ce point. Y a-t-il donc deux Justices; l'une pour Dieu, & l'autre pour les hommes? Ou Dieu, le plus tendre \*\* 2 des

XXVI DISCOURS: des peres, fera-t-il moins équitable qu'un tyran?

" Mais c'est par justice que Dieu " laisse les hommes dans les ténebres " & dans l'aveuglement. Ce sont " leurs crimes qui ont éteint dans leurs " ames les lumieres naturelles " ils ne " doivent s'en prendre de leur igno-" rance qu'à eux - mêmes".

A la bonne heure: qu'ils aient mérité tant qu'il vous plaira, ce prétendu aveuglement : au moins, depuis qu'ils l'ont encouru, la pratique de leurs devoirs leur est devenue imposfible: cependant l'obligation ne cesse pas; & c'est un Etre infiniment bon & juste, qui continue d'exiger d'eux des devoirs auxquels ils ne favent pas être obligés! J'ai chargé mon valet d'un message : il s'est amusé au lieu de m'obéir, à se balancer sur une escarpolette, & s'est rompu la jambe. Il a fait une faute; je puis avec justice la lui faire ressentir : mais si j'exige de

# PRELIMINAIRE. XKVII

de lui qu'il fasse d'autres messages avant que sa jambe ait été remise, de quelle épihete me qualifierez - vous?

Mais vous-même qui vous efforcez d'assurer aux hommes cette ignorance absolue de la loi naturelle, je m'en rapporte à vous : il vous est arrivé, sans doute plus d'une sois, de violer quelqu'un des articles de cette loi; ces infractions ont été suivies de remors, vous n'en disconvenez pas; j'en infere contre vous que vous la connoissiez donc.

Quand tous les hommes feroient méchans, je n'en demeurerois pas moins persuadé qu'ils connoissent la vertu, pourvû qu'il y eût parmi eux des hypocrites; car les Tartusses, quoique méchans eux-mêmes, rendent témoignage à la loi divine qu'ils transgressent, en feignant de s'y conformer.

"La Loi, dit Ciceron, dans fon "II. Liv. des Lois, n'est point une \*\* 4 inven-

## XXVIII DISCOURS

, invention de l'esprit humain, ni un ,, établissement arbitraire que les peu-, ples aient fait, mais l'expression de ", la raison éternelle qui gouverne l'U-,, nivers. L'outrage que Tarquin fit "à Lucrece, n'en étoit pas moins " un crime, parce qu'il n'y avoit point " encore à Rome de loi écrite contre , ces fortes de violences. Tarquin " pécha contre la loi éternelle, qui " étoit loi dans tous les tems, & non ", pas seulement depuis l'instant qu'elle " a été écrite. Son origine est aussi , ancienne que l'esprit Divin: car la "véritable, la primitive & la princi-", pale loi, n'est autre que la souve-", raine raison du grand Jupiter." Et ailleurs: \*,, Cette loi, dit-il, est uni-", verselle, éternelle, immuable; elle ,, ne varie point selon les lieux & les " tems; elle n'est pas différente au-, jourd'hui de ce qu'elle étoit autre-.. fois

<sup>\*</sup> Fragm. de la Rép. de Cic. parmi les Oeupres de Lactance, Liv. VI. cb. 8.

# FRELIMINAIRE. XX

"fois. La même loi immortelle regle "toutes les Nations, parce qu'il n'y a "qu'un seul Dieu, qui a enfanté & "publié cette loi."

Que ce soit donc une maxime pour nous incontestable, que les caracteres de la vertu sont écrits au sond de nos ames. De sortes passions nous les cachent à la vérité quelques instans, j'en suis convenu: mais elles ne les effacent jamais, parce qu'ils sont inessaçables.

Il est un autre obstacle qui nous empêche quelquesois de les discerner, dont on se désie moins : c'est une soule de lois d'un ordre insérieur, dont on a sucé la connoissance avec le lait : on est accoûtumé à les révérer; & on leur donne dans son cœur le même rang qu'à cette loi primitive, qui détermine nos obligations essentielles.

Les lois peuvent être de plusieurs fortes: ou elles contribuent à établir le regne de la vertu, ou elles lui sont étrangeres, ou elles lui sont contraires.

\* \* 5 Dans

#### XXX DISCOURS

Dans la premiere Classe sont celles dont je parle, lois innées, lois connues de tous les hommes, & adoptées dans presque toutes les Religions du monde. Révérez celles-là de toute l'étendue de votre ame: votre vertu ne pourra qu'y gagner.

Pour celles de la seconde Classe. . telles que celles qui, dans les différentes Religions, reglent la forme extérieure du culte Divin, si elles ne contribuent pas directement au progrès de la vertu, elles n'y nuisent pas non plus pour l'ordinaire : mais on peut en abuser; & on en abuse à coup fûr, fi dans le cas de concurrence avec celles de la premiere classe, on leur donne la préférence. La loi naturelle est la loi ainée, devant qui toutes les Religions plus modernes doivent plier comme ses cadettes. C'est l'ignorance de cette maxime qui fait parmi nous des fauts dévots & des superflitieux.

Orgon

PRELIMINAIRE. XXXI Organ avoit pour compagnie unique sa fille Philothée. Il tomba en syncope: sa fille lui fit respiret de l'eau des Carmes, qui ne le soulagea point. Cependant l'heure de l'Office pressoit: Philothée recommande son pere à Dieu & à sa servante, prend fa coefe & ses heures, & court aux grands Augustins: l'Office fut long; c'étoit un falut de Confrairie. Orgon meurt sans secours, sans qu'on se soit même apperçu de son dernier moment. Qu'on l'eût étendu dans son lit & réchauffé, son accident n'étoit rien: Orgon vivroit encore si sa fille eut manqué le falut. Mais Philothée avoit cru que le son des cloches étoit la voix de Dieu qui l'appelloit, & que c'étoit faire une action héroïque que de préférer l'ordre du Ciel au cri du sang: aussi de retour fit - elle générensement à Dieu le sacrifice de la vie de son pere, & crut sa dévotion d'au-

# XXXII DISCOURS

tant plus méritoire qu'elle lui avoit coûté davantage.

Lais a toute sa vie prodigué ses charmes au plus offrant; elle est encore assez fraiche pour faire de nouvelles conquêtes: &, reposez-vous en sur elle, elle sait mettre à prosit ses avantages. Son genre de vie ne laisse pas de lui donner des scrupules, & elle compte bien un jour faire une retraite honnête: mais en attendant, pour le repos de sa conscience, elle sait dire une Messe à la Vierge, tous les Samedis.

Mais rien n'obscurcit tant les idées de vertu que la Nature avoit gravées dans nos ames, en nous formant, que les faux dogmes, ou les lois d'Etat, qui sont contraires à la pureté de la loi naturelle. On a trouvé en naissant, ces loix toutes établies; elles sont munies du sceau respectable de la Religion ou de l'autorité Souveraine: le moyen de sonpçonner que ce qu'elles erdon-

PRELIMINAIRE XXXIII
adonnent foit un crime, ou ce qu'elles défendent une vertu?

Un jeune Spartiate qui étoit venu à bout d'un larcin sans avoir été prissur le fait, loin de se juger coupable s'en estimoit davantage. Qu'il eût dérobé les faveurs d'une semme mariée, c'étoit une galanterie permise, que les mœurs du pays & l'exemple de Jupiter autorisoient.

Que de peuples, même policés, ont poussé la barbarie, par principe de Religion, jusqu'à immoler des hommes à la Divinité! Et, qu'on ne tienme pas la bride au fanatisme; Dieu, le Dieu même des Chrêtiens, verra tous les jours ses Autels sumer du sang de pareilles victimes. Puisse-t-il avoir oublié les horribles sacrifices en ce genre que nos Peres lui ont offerts!

Tant que le crime passe pour un attentat contre la police établie, il no tire pas à conséquence; & rarement le criminel se eroit-il innocent : mais

# XXXIV DISCOURS

est-il accrédité par une loi ou par un usage universellement reçu; c'est alors qu'il entame les cœurs par l'endroit le plus important; ne se contentant pas de leur enlever leur innocence, mais, ce qui est mille sois pis encore, les rendant incapables de repentir,

Entraîner quelques Sectateurs dans fon parti, c'est un léger avantage pour le vice: mais supplanter la vertu, & en usurper le nom, c'est son triomphe le plus complet.

Que deviendra donc pour lors, direz-vous, cette science des mœurs innée, ensevelie sous les trophées du
vice? Ce que devient le Soleil caché
par un nuage: il luit encore assez
pour éclairer ceux qui ont la vûe saine.
La dépravation de la morale autorise
les vicieux: mais elle ne corrompt
pas les cœurs droits; & tel se livroit
aveuglement au torrent, qui sera esstrayé de l'abîme où il couroit se précipiter, si le calme de ses passions lui
l'aisse

PRELIMINAIRE. XXXV biffe entendre un instant la voix intérieure qui le rappelle.

Je ne doute pas qu'à Lacédémone il n'y eût des gens qui s'abstinssent du larcin, quoiqu'il y sût permis; & je suis sûr qu'à Rome, où l'on adoroit comme à Sparte, un Jupiter im-, pudique, l'adultere passoit pour un crime.

L'homme de bien autant que le méchant, le sage plus encore que le sou, se prêtent aux usages courans, dans tout ce qui n'intéresse pas la vertu: mais l'homme sans mœurs n'est pas saché qu'elle perde un peu de son crédit.

Irene est née de parens illustres, mais malheureux. Le sort de son enfance sut d'être releguée au sond d'un Cloître: là les germes séconds de vertu qu'elle avoit déja dans le cœur, cultivés par des mains habiles, s'accrurent & fructisierent de jour en jour. Lorsque le maître des humains, l'eur

# XXXVI DISCOURS

l'eut jugée suffisamment prémunie par des principes de fagesse inaltérables, contre la séduction de l'exemple, de la grandeur & des plaisirs; il l'éleva par un coup de sa providence inattendu, à un rang plus éminent encore que celui de ses peres, & la transporta sur le théatre le plus brillant de l'Univers; écueil dangereux pour une vertu moins affermie. Irene est un roc inébranlable: environnée de flateurs, elle est humble; dans le centre du tumulte, elle vit retirée; dans un air infecté par l'irreligion, sa pieté n'est point ralentie; fous l'éclat pompeux des plus riches ajustemens, elle porte un front modeste; autour d'elle regnent la dissimulation, le parjure & la trahison; fur ses levres siégent la candeur, la droiture & la fincérité.

Il est donc vrai que le torrent de l'exemple n'a pas de prise sur un cœur vertueux par principes.

Mais

PRELIMINAIRE. XXXVII

Mais placez sur ce même Théatre la jeune Chi: la licence qui y regne, loint de l'essaroncher ne sera que seconder ses vues; on s'y comporte comme elle entend se comporter, plus de circonspection lui seroit à charge. Connoissez Cloë d'origine, & vous ne craindrez point que l'exemple la gâte; son goût décidé pour la volupté avoit prévenu les essets de l'exemple, & son éducation n'avoit sait que fortisser son goût.

N'attribuons, qu'à la villence des passions, l'autrance actuale de nos devoirs, de la dépravation de nos mœurs; faisons taire pour quelques instans leur murmure bruyant : la voix de la raison ne manquera pas de se faire entendre. Rendons-nous à ses tendres invitations : elle n'attend que notre consentement pour nous

rendre heureux.

Eh bien, qu'elle parle; Qu'exi ge-t-elle, Que faut-il faire?

Aimer

# XXXVIII DISCOURS PRELIM.

Aimer Dieu, vous aimer vousmême, aimer vos semblables; voilà toutes vos obligations. Du premier de ces trois amours naît la pieté; du second, la sagesse; le troisieme engendre toutes les vertus sociales.

The second of th



In their, Feeld pieles Quagostela, Ciete pilitike?

\*\*\*



# LES MOEURS.

# PREMIERE PARTIE. DE LA PIETÉ.

Si elle est du ressort de la Philosophie. Désinition du terme de Philosophie. Existence es attributs de la Divinité. Fausses notions sur la Divinité. Division de cette premiere Partie.

PEUT-être s'imaginera-t-on qu'il n'est pas du ressort de la Philosophie de donner des leçons sur la Pièré. Je le passe à ceux qui sont consister cette vertu dans la pratique de tel ou tel culte extérieur; mais si l'on convient de la considerer avec moi comme un sentiment naturel d'amour, de respect & de reconnoissance envers Dieu; pourquoi le Philosophe n'auroit-il pas droit d'en discourir? Tout

ce

ce qui n'excede pas la sphere de la raison & des lumieres naturelles, est assurément de son domaine.

Il y a bien des gens dans le monde à qui le mot de Philosophe fait peur ; parce qu'il y en a bien peu qui entendent ce terme dans sa véritable signification.

Chez les Grecs & les Latins, mais furtout chez les premiers, les Philosophes étoient en assez bonne odeur: on les regardoit comme des hommes respectables, par la pénétration de leur esprit & l'étendue de leurs connoissances.

Ce terme, parmi nous, ne présente plus la même idée. Dans le langage des Colleges, les Philosophes sont des hommes vetus d'une robe à larges manches, & coeffés d'un bonnet huppé, qui forment la jeunesse dans l'art d'obscurcir la raison par le raisonnement; de donner aux simples hypotheses la teinture de l'évidence, & de convertir l'évidence en problème.

Ce ne sont pas ces Philosophes - la qui font peur : on les regarde comme des gens sans conséquence; & on ne prend pas la peine de médire d'eux.

Mais il y en a d'une autre sorte, qui ne portent ni robe ni bonnet, qui croyent de très-bonne soi les vérités constantes,

&

& doutent d'aussi bonne soi de celles qui

ne le sont pas.

Demandez au peuple ce que c'est qu'un Philosophe de cette espece: c'est, vous dira-t-il, un fantasque, qui contrôle toutes nos actions, qui traite de préjugés les trois quarts de nos opinions, qui ne croit ni aux esprits ni aux sorciers, & qui peut - être ne croit pas même en Dieu.

Mais faites la même question à un homme de bon sens: un Philosophe, vous répondra-t-il, est un homme qui examine avant que de croire, & réfléchit avant que d'agir; & qui, conséquemment, quand il est décidé, ne peut manquer d'etre ferme dans sa croyance, & constant dans ses démarches.

C'est sans doute, dans des hommes de ce caractere que se rencontre la vraie & solide pieté. Or qui la peut mieux définir que celui qui l'a dans le cœur ? Aussi est-ce dans des cerveaux Philosophes, que sont écloses les notions sur la pieté que je vais mettre sous les yeux de mon lecteur.

' Qu'il existe un Dieu, c'est, je crois, une vérité que de longs raisonnemens ne feroient qu'obscurcir, & qu'on ne met guere

guere en question que dans les Ecoles. Tant-pis pour ceux qui en doutent, s'il en est quesques-uns: ce doute même est une preuve qu'ils n'ont pas la tête bien saine; & qu'ainsi, les démonstrations par où l'on se mettroit en frais de les convaincre, seroient saites en pure perte.

L'idée des souveraines perfections de Dieu, n'est pas moins générale ni moins uniforme dans tous les esprits, que celle de son existence. On sait qu'il possede toutes les qualités louables d'un être intelligent, dans une étendue infinie, sans alliage d'aucune imperfection; que sa majesté, sa sagesse, sa bonté, sa justice, n'ont point de bornes, & que sa puis sance n'est point limitée. On le sait: mais malgré ces notions, il est de dangereux Sophistes qui nous sont de Dieu une image bien étrange.

L'impie, du tems de David apparemment, disoit dans son cœur: Il n'y a point de Dieu. Mais à présent il s'est corrigé de l'Athéisme: il reconnoit une Divinité; mais à peu près de la trempe des Dieux d'Epicure; une Divinité oisive & dédaigneuse, qui, de crainte de troubler son repos, n'entre point dans le détail des assaires de ce bas monde,

aui

qui ne se tient point offensée par les injustices des hommes, ni honorée par leurs hommages; qui nous laisse fort indifféremment jouer sur la face de la terre, un rôle passager, qui se terminera par notre anéantissement. Cette siere Divinité, mettant la créature raisonnable au niveau des brûtes, n'a ni recompenses pour les vertus, ni punitions pour les crimes: nous ne sommes à ses yeux que de vils automates, dont toute l'intelligence, & l'industrie, consistent uniquement dans un heureux méchanisme; & comme ces bulles légeres que sorme une pluie orageuse sur le courant des ravines, nous ne paroissons au monde un instant, que pour disparoître dans l'instant qui suit.

Une pareille Divinité, en effet, n'est point incommode à ceux qui regardent la pratique des bonnes mœurs comme un joug importun: elle ne se formalise point de leurs déreglemens ni de leur impieté; & ne leur promettant rien, n'a rien à

exiger d'eux.

Ce n'est pas là mon Dieu. Le mien a fait l'Univers; il m'a tiré du néant; tous les avantages du corps, de l'esprit & du cœur dont je jouis, c'est de lui

#### LES MOEURS.

que je les tiens: il veille à ma conservation, & saura pourvoir à ma félicité. Pour sa bonté, je lui dois de l'amour ; pour ses bienfaits, de la reconnoissance; & pour sa Majeste, des hommages.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### DE L'AMOUR QU'ON DOIT A DIEU.

Point d'amour défintéresse. Si Dieu aime les bommes. Comparaison de l'amour Divin avec l'amour Profane. Caracteres communs à l'un & à l'autre. Illusions par où l'on se persuade faussement qu'on aime Dieu: la preuve qu'on l'aime, c'est quand on fait ce qu'il ordonne, & non pas ce qu'il ne commande point. C'est mal comoître ce que Dieu exige de nous, que de croire qu'on ne le puisse aimer qu'en se haisant. Le retour vers Dieu, quoi qu'occasionné par le dégoût qu'on a conçu du monde, peut être sincere & durable. Passage du vice à la vertu. Dieu est lui-même la vertu personnisée: aimer la vertu, c'est aimer Dieu.

L n'est point d'amour désintéressé : quiconque a supposé qu'on puisse aimer mer quelqu'un pour lui-même, ne se connoissoit guere en affection. L'amour ne naît que du rapport entre deux objets, dont l'un contribue au bonheur de l'autre. Laissons le Quiétiste aimer son Dieu, à l'instant même que sa justice inexorable le livre pour toujours à la sureur des sammes: c'est pousser trop loin le rasinement de l'amour-Divin.

Toutes les perfections de Dieu, dont il ne résulte rien pour notre avantage, peuvent bien nous causer de l'admiration, & nous imprimer du respect: mais elles me peuvent pas nous inspirer de l'amour. Ce n'est pas précisément parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il est fage, que je l'aime: c'est parce qu'il est bon, parce qu'il m'aime lui-même., & m'en donne des témoignages à chaque instant. S'il ne m'aimoit pas, que me serviroient sa toute-puissance, sa grandeur & sa sagesse? Tout lui seroit possible: mais il ne feroit rien pour moi; fa souveraine Majesté ne serviroit qu'à me rendre vil à ses yeux; il sauroit les moyens de me rendre heureux, mais il les négligeroit. Qu'il m'aime au contraire, tous ses attributs me deviennent précieux : sa sageffe 2 4

# Les Moéurs.

gesse prend des mesures justes pour mora bonheur; sa toute-puissance les exécutes sans obstacles; sa Majesté suprème me rend son amour d'un prix infini.

" Mais est-il bien constant que Dieu

Les faveurs sans nombre qu'il leur prodigue ne permettent pas d'en douter ; mais cette preuve trouvera sa place plus bas; employons ici d'autres argumens.

Demander si Dien aime les hommes, c'est demander s'il est bon; & demander s'il est bon, c'est mettre en question s'il existe; car comment concevoir un Dieu qui ne soit pas bon? Et le seroitil s'il haissoit son propre ouvrage, s'il vouloit le malheur de ses créatures?

Un bon Prince aime ses sujets: un bon pere aime ses ensans. On aime l'arbre même que l'on a planté, la maison que l'on a construite: & Dieu pourroit ne pas aimer les hommes! Dans quels esprits un pareil soupçon peut-il naître, si ce n'est dans ceux qui sont de Dieu un être capricieux & barbare, qui se joue impitoyablement du sort des humains, qui, avant qu'ils soient nés, les destine à l'enser, s'en réservant un, tout au plus,

plus, sur chaque million, qui n'a pas plus mérité sa prédilection que les autres n'ont mérité leur perte? Blasphémateurs impies, qui ne cherchent qu'à me faire hair? Dieu, en me persuadant qu'il me hait!

" Il ne doit rien aux hommes. "

Soit : mais il se doit à lui-même: il saut indispensablement, qu'il soit juste & biensaisant: ses persections ne sont point de son choix; il est nécessairement tout; ce qu'il est; il est le plus parsait de tous les Etres, ou il n'est rien.

Mais je connois encore qu'il m'aime, par l'amour même que je sens pour lui z c'est parce qu'il m'aime qu'il a gravé dans mon cœur ce sentiment le plus précieux de ses dons. Son amour est le principe du mien, comme il en doit être les motif.

Qu'il me foit permis, pour donner une idée de l'amour de Dieu, de peindre l'amour que les devots appellent profane. Ce parallele en lui-mème n'a riem d'indécent. L'amour n'est un vice que dans les cœurs vicieux. Le seu, cette substance si pure, envoie des sumées infectes & même dangereuses, s'il est prisa à des matieres corrompues : de-mème su l'amour est nourri parmi les vices, il nes a.

produit que de honteux desirs, il ne forme que des desseins criminels, & n'est suivi que de troubles, de soucis & de malheurs. Mais qu'il soit né dans un cœur droit, & allumé par un objet aussibien pourvu de vertus que d'attraits, il est à l'abri de toute censure; Dieu, loin de s'en irriter, l'approuve. Il n'a fait les objets aimables qu'afin qu'ils soient aimés. Je choisis cette sorte d'amour pour modele de l'amour Divin, parce que c'est de toutes les affections celle qui remue l'ame avec le plus d'empire & de viva-sité.

Or, que se passe-t-il dans un cœur bien épris? Il s'élance avec impétuosité vers l'objet qui l'a charmé, tous ses mouvemens tendent à l'en approcher, tout ce qui l'en éloigne, fait son supplice; il tremble de lui déplaire; il s'informe soigneusement de son goût & de ses volontés, pour s'y conformer & s'y soumettre; il aime à l'entendre louer, il en parle avec complaisance, tout ce qui lui en présente l'idée lui est cher. L'amour a, dit-on, donné naissance à la Peinture: c'est lui sans doute aussi qui a introduit le culte des Reliques; un cheveu de ce qu'on aime est un bijou précieux.

Qu'an

Qu'on ne s'imagine point que l'amour de Dieu soit fort disserent de celui-là: il n'y a pas deux manieres d'aimer: on aime de même son Dieu, & sa maîtresse; & ces diverses affections ne disserent l'une de l'autre, que par la diversité de leurs objets & de leurs fins. Ainsi l'homme pieux, pénétré pour son Dieu de sentimens semblables à ceux d'un amant passionné, voudroit le voir, le posse, lui être uni; il s'en occupe avec joye, en parle avec respect; il étudie sa loi, la médite & l'observe: c'est là la preuve aussi-bien que l'esset de son amour. Aimez vous Dieu, vous pratiquerez ce qu'il vous commande: le pratiquez-vous, vous l'aimez.

Cléon vit dans la retraite, il a romputout commerce avec les hommes, il prie à des heures réglées, il est vêtu d'un drap commun, il ne se nourrit que de légumes, mange peu, se discipline beaucoup, & ne voit point de femmes.

Cléon aime t- il Dieu? J'en doute. Je ne lui vois que des vertus de caprice. Il fait bien des choses que la loi Divine ne lui commande pas: mais il en omet

beaucoup qu'elle prescrit.

Que Cléon revienne parmi les hommes, qu'il les aime & leur soit secourable antant qu'il pourra l'être; qu'il travaille à former son ame, au lieu de s'appliquer à détruire son corps; qu'il prie avec ferveur, plutôt qu'avec méthode; qu'il se croye permis tout ce que son Dieu ne lui désend pas; qu'il prêche la vertu par ses exemples, qu'il ose la pratiquer au grand jour: alors je me persuaderai plus aisément qu'il aime Dieu.

L'homme ne sut jamais demeurer dans. un juste milieu: il faut qu'il porte tout à l'excès. Le fondateur du Christianisme avoit dit à ses Disciples, que celui-là, aime Dieu qui fait ce que Dieu ordonne: ils ont pense que ce seroit donc l'aimerencore davantage, que de saire plus que

ce qu'il commande.

Il veut qu'on le prie, qu'on l'honore, & qu'on lui rende des actions de graces; ils ont orn que la haute perfections confistoit à s'abstenir de toute autre occupation. De-là tous ces pieux fainéans, qui se prétendent uniquement consacrés au service Divin; & qui en effet ne sont rien de plus dans la societé, que des inutilités, ou des crimes.

Il reprouve l'attachement aux richefles: ils se sont imaginés en conséquence, que c'étoit une vertu que de ne rienavoir. De-là cette fourmilliere de mendians incommodes, vrais frelons, qui se nourrissent de la substance des laborieuses abeilles.

Il défend l'adultere, le viol & la subornation: cette défense leur a fait croire qu'une continence perpétuelle seroit fort de son goût. Ils n'ont pas osé faire du mariage un crime: mais, ce qui y revient à peu près, ils ont fait de la virginité une vertu; oubliant sans doute que leur Maître a maudit un figuier précisément parce qu'il ressembloit à une Vierge.

Il blame enfin la mollesse & la sensualité. Quel effet cette morale produitelle sur eux? Ils entrent en fureur; ils s'arment de fouets, d'escourgées & de pointes de fer; & cruels contre euxmèmes, ils se déchirent impitoyablement comme faisoient les Prêtres de Baal en: présence d'Elie. Que feriezvous de pis, malheureux phrénétiques, si vous aviez choisi pour Dieu, cet esprit malfaiteur que vous appellez Diable 2

Un foldat a recu l'ordre de son Commandant: il ne lui est pas plus permis de l'outrepasser que d'en rien omettre; & soit qu'il seche d'une ou d'autre facon, la faute peut être également dangereuse, & est toujours également punissable.

Non-seulement on peut aimer Dieu sans se hair: mais il n'est pas vrai qu'on l'aime quand on se hait. Devons - nous avoir des fentimens contraires aux siens? Il nous aime : n'esperons donc pas lui plaire en nous haiffant. Il exige que nous aimions nos semblables comme nous-mêmes: cette loi suppose-t-elle que nous devions nous hair?

Soumettez la chair à l'esprit : mais ne l'anéantissez pas. Soyez chaste: mais ne vous abstenez pas d'un commerce licite. Gardez-vous de l'amour des richesses: mais ne négligez pas de pour-voir à vos besoins. Elevez fréquemment votre cœur vers Dieu: mais tendez aussi la main au malheureux qui vous implore.

Cette prévention, qu'on ne sauroit aimer Dieu fans contrarier tous les inftincts de la Nature, même les plus innocens, est si généralement répandue, qu'on ne s'avise pas de vanter la sainteté d'un homme qui fait tous les jours ses quatre

quatre repas, qui mange indifféremment chair ou poisson, qui porte des habits propres & couche sur le duvet, qui aime tendrement son épouse & prend plaisir à l'en assure; quelques vertus qu'il ait d'ailleurs, quelques bonnes actions qu'il ait faites.

On canonise à Rome des Papes, des Anachorettes, des sondateurs d'Ordres, & des squelettes anonymes, quand on ne trouve rien de mieux: mais on n'y canonise guere des peres de famille vertueux, s'ils n'ont été Rois, ou du moins ancêtres de Rois.

Il est certains dévots qui s'imaginent que, pour bien aimer Dieu, il ne faut aimer que Dieu; qu'il est jaloux, & ne veut pas qu'un époux soit amoureux de sa semme, ou un amant de sa maîtresse. Ils le peignent comme un mari fantasque & bisarre, qui seroit un crime à son épouse d'être attachée à son serin.

A force de sophistiquer l'amour Divin, on est venu à s'imaginer qu'il n'y a que des hommes extraordinaires, qui soient capables d'un fentiment si relevé. On est bien éloigné de croire, qu'un homme d'une vertu commune, puisse atteindre jusques - là : & l'on regarderoit chez 76

chez les Chrêtiens comme un blasphême, de supposer qu'un Terc pût aimer Dieu.

Ariste, à trente ans, étoit répandu dans le monde : c'étoit l'homme à la mode ; on le chérissoit, on le couroit; il étoit de toutes les fetes, & il en faisoit le principal agrément. Aujourd'hui, qu'il est sexagénaire, fon goût est changé: il a renoncé aux compagnies; il ne fréquente plus que les Eglises; les plus longs Offices sont pour lui les meilleurs; il prie sans cesse, & prie avec ferveur; il regrette le tems où, dissipé par les plaisirs, il ne s'est pas occupé à honorer Dieu & ale louer. C'est, dit-on, que sa tête baisse : on ne manque guere, par cette raison, de devenir dévot à som age. J'en conviendrai, si Ariste, dans le tems même de son changement, a donné d'ailleurs des marques d'imbécillité. Mais si son bon sens n'est point altéré; je dirai que dans sa vieillesse, ses passions étant plus calmes, son amour pour la vertu en est devenu plus fort: or l'amour de la vertu ne fauroit marcher sanspieté. Ce n'est pas précifément à frequenter nos Eglises que je fais consister la pieté d'Ariste: (s'il étoit Musulman, ilfréquenteroit les Mosquées; s'il étoit Prote

Protestant, les Prèches; s'il étoit de la Religion de Job ou d'Enoch, il prieroit indifféremment en tous lieux): mais je la fais consister dans l'élévation du cœur vers Dieu, & dans tous les Actes qui en sont des témoignages: or Ariste fait de ces Actes-là.

Quand une femme, qui n'a plus d'amans, s'adonne à la piété, c'est une hypocrite, dit-on, qui au lieu d'honorer Dieu, le joue. Eh! Pourquoi? Son abandon la dégoûte du monde; elle à cependant le cœur tendre: il faut bien que cette tendresse porte sur quelque objet; elle la dirige du côté du Ciel. Elle entend dire d'ailleurs, qu'il est plus noble d'aimer Dieu que les créatures: ce sentiment slatte sa vanité; &, convaincue du néant du monde, elle aime peut-être Dieu par amour-propre.

Qu'importe par quelle occasion un cocur ait été rappellé à la vertu; pourvû

qu'il s'y attache avec sincérité.

Valérie avoit un amant distingué: le rang de sa conquête slattoit son ambition. Le volage a porté ses vœux ailleurs. Pourra-t-elle, sans déroger, redescendre jusqu'à un adorateur moins qualisé? Non, son orgueil auroit trop

à fouffir; son parti est pris, elle renonce à tout commerce galant. Ce changement n'est d'abord qu'un dépit: mais
qu'importe? Il la tire du désordre. Sortie de l'abîme elle en connoîtra mieux
la profondeur; & revenue aux bonnes
mœurs par contrainte, elle y persévérera par goût. Cessez dès aujourd'hui de
commettre le crime, & le tems vous amenera infailliblement à le détester.

On s'accoutume à voir un visage hideux sans horreur, quand on l'a sans cesse devant les yeux: mais le revoiten après vingt ans d'absence, on lui retrouve toute sa laideur. Le vice ne plaît pas du premier coup d'œil: il faut que la vûe s'y sasse: on ne s'y livre qu'en tremblant; & semblable à un nageur timide, qui, redoutant la fraîcheur de l'eau, n'y met d'abord que le pié, hazarde ensuite d'y ensoncer la jambe, puis le genou, puis la cuisse, & s'y plonge ensin tout entier; l'insidele qui trahit son devoir, a commis bien des lâchetés avant de consommer sa désection.

S'il est assez heureux pour en rougir un jour, qu'il prenne une route toute contraire à celle qui l'a égaré, il n'y marchera d'abord qu'avec peine; il la

touvera dure & escarpée, en comparai-fon de cette pente aisée par où il cou-roit à sa perte: mais qu'il n'en croye pas sa répugnance & ses dégoûts, qu'il per-siste; celui qui marche contre son gré ne laisse pas d'avancer; & ce qui étoit d'abord une fatigue pour un homme dé-licat, lui devient un exercice agréable lorsqu'il est parvenu à surmonter sa soi-blesse. Ses yeux ensin dessillés, verront alors le vice avec ses véritables cou-leurs; or on le déresse su conleurs : or on le déteste si - tôt qu'on le voit tel qu'il est. Ce n'est qu'en se mas-quant qu'il nous gagne : c'est au con-traire en se montrant sans voile que la vertu nous engage. Mieux on la con-noit, plus on l'aime: on se prosterneroit devant elle, on l'adoreroit, si elle étoit personnifiée; & elle le seroit aux yeux d'un mortel à qui Dieu se rendroit viss-ble. Car il est le seul Etro en qui elle ré-side dans toute sa pureté : & je doute qu'on puisse assigner une difference réelle entre Dieu & la vertu. Nouvelle preuve d'où il résulte qu'aimer la vertu c'est ai-mer Dieu. Personne, je crois, ne met en question si l'on doit aimer la vertu : com-ment donc pourroit on douter qu'on doive aimer Dieu ? Mais n'entassons doive aimer Dieu? Mais n'entaffons point

point à ce sujet preuve sur preuve, les vérités de sentiment n'ont besoin, pour convaincre, que d'être présentées. Passons à l'article de la Reconnoissance.

# CHAPITRE II.

## DE LA RECONNOISSANCE QU'ON DOIT A DIEU.

Elle est nécessairement accompagnée d'amour. Caracteres divers sous lesquels on propose de considerer Dieu, pour s'exciter à la Reconnoissance.

Ans le commerce des hommes, l'amour & la reconnoissance sont deux sentimens distincts: on peut aimer quelqu'un sans en avoir reçu des biensaits: on peut en recevoir des biensaits sans l'aimer; &, quoique comblé de ses saveurs, on peut ne le pas aimer sans être ingrat.

Il n'en est pas de même par rapport à Dieu: notre reconnoissance ne sauroit aller sans amour, ni notre amour sans reconnoissance; parce que Dieu est tout à la sois un Etre aimable & bienfaisant. J'ai déja établi qu'il est aimable: il me reste à montrer qu'il est bienfaisant.

Vous

Vous savez gré à votre Mere de vous voir donné le jour; à votre Pere de pourvoir à vos besoins; à vos Maîtres, d'avoir orné votre ame de connoissances utiles; à vos Bienfaiteurs de leur stecours généreux; à vos amis, de leur attachement : or Dieu seul est véritablement votre mere, votre pere, votre maître, votre bienfaiteur & votre ami; & ceux que vous honorez de cès noms, ne sont, à proprement parler, que les instrumens de ses bontés sur vous. Pour vous en convaincre, considerez-le sous ces différens rapports.

### §. I.

# DIEU COMPARE' A UNE MERE.

Il l'est plus véritablement par la création, que ne l'est une semme par la conception & l'enfantement.

Sylvie est nubile : il se présente un époux riche, galant, jeune & biensait : Sylvie rougit & le convoite; sa pudeur enfantine la fait hésiter quelques instans : mais tant de persection l'ébranlent à la fin; & son tempéramment la décide.

Trois mots Latins la rendent femme; bientôt son époux la rend mere. Qu'atelle fait jusques-là pour l'ensant qui naît d'elle? C'est Dieu qui a tout fait. Lorsqu'il posoit la Terre & les Cieux sur leurs sondemens, il avoit dès-lors cet ensant en vûe; & disposoit déja la longue chaîne d'événemens qui devoit se terminer à sa naissance. Il faisoit plus: il le créoit, en petrissant le limon dont il sorma son premier pere. L'instant est venu de saire éclorre ce germe: c'est dans le sein de Sylvie qu'il lui a plû de le placer; lui-même a pris soin de le somenter & de le développer.

Que cet enfant un jour honore sa mere, j'y consens & l'y exhorte: elle a soussert, sinon pour lui, du moins par lui & à son occasion, les incommodités de la grossesse & les douleurs de l'enfantement. Mais qu'il porte plus haut sa reconnoissance, & n'imite pas ces superstitieux idolatres, qui, voyant la Terre se charger tous les ans, de grains, de fruits & de pâturages, adoroient en stupides cet instrument aveugle des bontés du Souverain maître, sans songer à bénir le bras puissant qui la rend sé-

conde.

# S. IL

# DIEU, CONSIDERE' COMME PERE.

l'remplit ce titre infiniment mieux qu'aucun homme.

Dieu est aussi le Pere de tous les hommes, bien plus que chaque homme en

particulier ne l'est de ses enfans.

Laissons de côté la part qu'a un pere à la naissance de son fils, car je ne vois pas qu'il lui soit dû aucune reconnoissance à ce titre: il avoit pour objet de se satisfaire; & s'il faut lui tenir compte de ce prétendu biensait, on lui doit sans doute aussi des actions de graces pour les mets délicats qu'il s'est fait servir, pour le champagne qu'il a bû, pour les menuets qu'il a bien voulu danser, en un mot, pour tous les plaisirs qu'il a pris.

Ce n'est point par la simple qualité de Pere qu'un homme acquiert des droits sur le cœur de son fils : il n'y peut justement prétendre, qu'autant qu'il remplit les devoirs que la Nature attache à

ce titre.

Quelle reconnoissance doivent à leur Pere ces victimes infortunées, que le barbare barbare relegue impitoyablement au fond d'un Cloître, pour grossir la fortune d'un ainé?

Quels doux sentimens feront naître dans le cœur de ses fils, les emportemens d'un tyran fougueux, qui ne les envisage qu'avec fureur, qui ne leur parle qu'en termes durs, qui ne les infiruit que par des menaces, & ne les corrige qu'en les affassinant?

Quel pere que Florimond! Etranger dans la famille dont il est le chef, il va & vient, boit, jone & se promene: cependant ses enfans croissent & vieillissent; heureux s'ils se portent d'euxmêmes à la vertu, s'ils acquierent des talens, & songent a se faire un état; car pour lui il n'est pas homme à s'en occuper. Il les a vu naître, leur a donné son nom: depuis il ne s'en est plus mêlé, & ne les connoît guere que de vue.

Mais puisqu'il s'agit ici du parallele d'un pere avec Dieu, choisissons du moins, pour rendre la disproportion moins enorme, le plus tendre & le plus parfait de tous les Peres. Qu'il me soit permis de proposer ici le mien pour exemple.

Mon.

Mon pere étoit d'une condition médiocre, mais d'une fortune au-dessous de la médiocre, cependant sa tendresse industrieuse & sa sage œconomie, m'ont mis dans le cas de ne point porter envie aux enfans nés dans l'opulence. Nourri sobrement, décemment vètu, instruit dans les Sciences par les plus habiles maîtres, formé à la vertu plus par ses exemples que par ses remontrances; s'il étoit possible de changer de Pere, je n'aurois pû que perdre, en voulant m'en donner une autre.

Mon pere a veillé à ma subsistance, à mon éducation, à mes mœurs; voilà des motifs de gratitude fondés. Il a fait pour moi tout ce qu'il a pû faire: mais ce qu'il a pû c'est Dieu qui le lui a fait pouvoir. Il faut toujours remonter à cette source primitive de tous les biens.

Lorsque mon Pere veilloit à ma conservation, c'étoit Dieu qui me conservoit; lorsqu'il s'appliquoit à m'instruire, c'étoit Dieu qui m'ouvroit l'intelligence; lorsqu'il m'entretenoit des charmes de la vertu, c'étoit Dieu qui me la faisoit aimer.

### S. III.

### Dieu considere' comme Maître.

Il l'est bien plus que ceux qui nous enseignent, puisque c'est de lui que tous les hommes tiennent d'origine leurs connoissances & leurs talens.

Si nous mettons en comparaison avec la Vérité éternelle, d'où procedent toutes nos connoissances, les Maîtres qui nous guident & qui nous instruisent, soutiendront-ils mieux le parallele? Supposonsles plus éclairés qu'ils ne font, plus afsurés des dogmes qu'ils enseignent, plus libres de préjugés, plus désintéresses, moins passionnés: que leur science est encore bornée, si on la réduit, comme on doit, aux seules notions qu'accompagnent l'évidence ou la certitude! Or ces notions, qui seules sont dignes du nom de Science, Dieu les a rendues communes à tous les hommes: chacun les possede & peut se les rendre présentes: il n'est besoin pour cet effet que d'y réflechir; c'est-là ce qui a fait croire à quelques Sectes de Philosophes, que toutes nos connoissances s'obtiennent par réminiscence.

Le nombre des vérités, du moins de celles qui sont vraiment utiles, n'est pas si grand que l'on croit; & ce n'est pour l'ordinaire que l'indolence ou la prévention qui nous les cache; ou s'il en est quelques-unes de plus abstraites, qu'on ne découvre que par une étude & une application opiniatres, ce n'est pas pour cela, à ceux qui nous enseignent, ni à nos propres travaux, que nous en de-vons la découverte: ce sont des trésors que Dieu a cachés plus avant que les autres, mais qui ne viennent pas moins de lui, puisqu'en creusant nous les trouvons au fond de notre ame; & que notre ame est son ouvrage. L'ouvrier fouille la mine, le Physicien dirige ses opérations: mais ni l'un ni l'autre n'ont fourni l'or qu'elle enferme.

# §. I V.

# DIEU CONSIDERE' COMME BIENFAITEUR.

Si ce titre lui peut être disputé. Ingrats qui méconnoissent ses bienfaits; sous quels prétextes il le font. 1. Si les prétendus désordres qui arrivent dans le monde b 2 Physique Physique sont incompatibles avec la Providence Divine. 2. Dans quelle vûe ilsemble que Dieu ait assipitti le corps à des besoins. Si la distribution inégale des richesses des honneurs est un vrai désordre. 3. Si les Passions sont des vices par elles - mêmes, ou simplement par l'abus qu'on en fait. De quelle utilité elles peuvent être. S'il seroit mieux que l'homme sut parfaitement le maître de ses passions.

S'il est quelqu'un qui dispute à Dieu le titre de Bienfaiteur, je n'écris pas pour lui, & ne me mets pas en devoir de le combattre: la lumiere dont il jouit, l'air qu'il respire, tout ce qui contribue à sa conservation & à ses plaisirs, les Cieux, la Terre & la Nature entiere, destinés à son usage, déposent contre lui, & le confondent assez. Il ne pense lui-même, ne parle & n'agit que parce que Dieu lui en a donné la faculté: & sans cette Providence contre laquelle il s'éleve, il seroit encore dans le néant; & la terre ne seroit pas chargée du poids importun d'un ingrat.

On convient, il est vrai, assez unanimément, qu'on est redevable à Dieu de

l'existence:

l'existence: mais il semble qu'on prenne plaisir à dépriser ce bienfait, pour s'exempter de la reconnoissance. L'homme est un animal plaintif: si la saison est seche il voudroit qu'elle fût humide; s'il pleut, il demande un tems sec. Il se donne la peine de faire des plaintes & des souhaits, comme s'il savoit lui-même ce qui lui est le plus avantageux. Il existe, & tient dans sa main tout ce qui lui est nécessaire pour se conserver l'existence, le tems qu'il plaira au Ciel qu'il en jouisse. N'importe, indifférent pour la vie, lorsqu'il est question d'en rendre des actions de graces, il lui plaît de la trouver à charge: il oublie ce que Dieu a fait en sa faveur, pour se plaindre de ce qu'il n'a pas fait; & voici ses principaux griefs contre la Providence: Il arrive des desordres dans le monde Physique; le corps a des besoins incommodes; l'ame des passions déréglées.

Examinons donc ces trois choses, & justifions s'il se peut le Tout-puissant.

1. ,, Une Ville est submergée par les , eaux; une caravane est enterrée sous , des sables; la Terre s'entrouvre & , creuse d'affreux abîmes; des animaux péroces attentent à la vie des hommes;

b 3 ,, la

### 30 Les Moeurs.

,, la famine, la peste & mille autres ,, stéaux terribles leur font la guerre & ,, les détruisent ".

Qu'y a-t-il dans tous ces événemens qui vous dispense de la reconnoissance que vous devez à Dieu? Etes - vous moins comblé de ses biensaits, parce que Lima est submergée? Les seux que vomit le Mont Gibel ou le Vésuve, vous ont-ils endommagé? Et quand le contrecoup de ces prétendus désordres atteindroit jusqu'à vous, que peut-il vous en arriver? La mort tout au plus.

La mort est-elle donc un mal par ellemême? C'est la porte qui mene de cette vie-ci dans l'autre. Or c'est de vous qu'il a dépendu de vous assurer pour cette seconde vie, un sort heureux ou malheureux.

Ne jugez jamais de Dieu par les événemens : jugez plutôt des événemens par l'idée que vous avez de Dieu. Dans les affaires régies par les hommes, il n'arrive des désordres, que parce que ceux qui s'en mèlent font foibles, injustes ou ignorans. Aucune de ces imperfections ne se trouve en Dieu: c'est lui sans doute qui régit l'Univers: comment donc pourroit-il y arriver des véritables

ritables désordres? Je vois deux choses à cet égard dont l'une est évidente, & l'autre obscure. Il est évident que Dieu est juste, sage & tout-puissant : il n'est pas évident que ce qui paroît un désordre le soit en esset, Dieu pouvant avoir des lumieres supérieures aux nôtres; je décide de l'incertain par le certain; & je conclus que tout est dans l'ordre.

2. Pour les besoins du corps, bien loin qu'ils me fassent douter de la bonté de Dieu, j'y trouve des marques sensibles de son attention paternelle sur nous. Je les regarde comme d'utiles distractions par où il nous empêche de nous livrer trop long-tems à un travail soutenu, qui nous consumeroit. Et ce que j'admire encore davantage: c'est que ces incommodités apparentes sont les sources de tous nos plaisirs. Je ne bois & ne mange avec délices, qu'autant que les besoins m'y ont excité par l'importunité de leur aiguillon.

L'ouvrier se leve & court à l'attelier: le seul mobile qui le remue d'ordinaire est l'espoir du gain; son avidité ne lui laisseroit prendre aucun reclache, si Dieu, qui la modere par l'impression des besoins du corps, ne le forçoit à b 4 quitter quitter son travail. Mais son estornac assamé l'oblige au moins trois sois dans le jour, à suspendre son pénible exercice. Il obéit à cette voix impérieuse: la fatigue lui a aiguisé l'appétit, il l'assouvit avec une volupté que la mollesse & l'inaction des Grands ne leur permet pas de goûter; il reprend ensuite courageusement le rabot ou la lime; & va par la sueur & l'agitation de son corps, mériter un autre repas aussi délicieux que celui qu'il vient de saire.

Qui pourra exalter assez tes faveurs, o sommeil bienfaisant, qui répares si puissamment nos forces épuisées, qui charmes nos inquiétudes, qui diffipes nos plus noirs chagrins, & calmes nos douleurs les plus aigues? Le Nectar des Dieux avoit - il des vertus comparables aux tiennes? Le Népenthe si vanté par Homere n'étoit sans doute autre chose qu'une liqueur affoupissante. Dans quelle voluptueuse situation ne plonges-tu pas les amans heureux, lorsque près d'être anéantis par l'excès du plaisir, tu leur viens tendre un bras propice, & fais succeder à leurs transports animés, une douce & molle ivresse, qui sans être aussi vive que celle dont ils sortent, n'en est guere moins délicieuse.

Regar-

Regardera-t-on aussi comme un besoin incommode, cette pente insurmontable qui entraîne un sexe vers l'autre? l'avoue qu'il est des hommes dont elle fait le supplice : mais pourquoi? Parce qu'ils se sont follement persuadés qu'il est beau d'y résister, & qu'il est honteux de contribuer à la propagation de son espece. Est-ce donc à Dieu qu'ils doivent s'en prendre? Faut - il qu'ils mettent leurs bisarres préjugés sur son compte? Qu'ils redescendent au niveau des autres hommes; & que sans aspirer à une prétendue perfection, qui n'est qu'une chimere, ils consentent à fatisfaire ce besoin qui les presse; c'est le seul moven raisonnable pour s'affranchir de son importunité.

Pour l'homme sensé, bien-loin d'imaginer que la vivacité de sa passion, les oppositions même qu'il rencontre, & les difficultés qu'il lui faut surmonter, soient de vrais malheurs, dont il doive gémir, il les regarde au contraire comme destinés à piquer ses sens & à rehausser la saveur du plaisir. Otez de la jouissance les desirs & les obstacles; vous en anéantissez tous les charmes. Alleguerez-vous en preuve contre la Providence, la distribution inégale des Richesses?, L'un en regorge, dites, vous, tandis que l'autre est dans l'in-

,, digence ".

Cet argument porte sur un principe faux: détruisons sa base; il tombe en ruïne. Il roule sur la supposition que les Richesses sont le seul, ou du moins le plus grand avantage dont on puisse jouïr en cette vie: mais si c'est le moindre des présens que la bonté Divine puisse faire aux hommes, cet avantage, tel quel, peut être plus que compensé par d'autres; ceux qu'elle n'en a point gratissés sont-ils donc bien sondés à s'en plaindre?

Mettons simplement en parallele avec ces biens fragiles qui nous sont étrangers en tous sens, puisqu'ils n'appartiennent ni au corps ni à l'ame, quelques-uns des avantages de la vie animale; une santé parfaite, une conformation de corps réguliere, des organes bien constitués : il n'en est aucun séparément qu'on ne préserat aux richesses, si l'on étoit réduit à opter; biens moins encore préséreroit-on les richesses à tous ces avantages réunis. Que sera-ce si on les com-

pare à des dons plus précieux, tels que la vertu, l'honneur, l'efprit, la science & les talens? Quelles minuties que les richesses auprès du moindre de ces attributs! Les qualités soit de l'ame, soit du corps ont de plus cette supériorité sur les richesses, que celles-ci peuvent s'acquérir au moyen de celles-là; au lieu qu'avec les richesses on ne peut pas completer un corps mutilé, ni corriger une ame vicieuse.

Disons la même chose de l'inégalité des conditions: "L'un est, dites-vous, assis sur le throne, l'autre rampe observement dans la poussière".

Placez les homeurs dans le même point de vûe que les richesses; mettez-les en comparaison avec les avantages soit du corps soit de l'ame; & vous connoîtrez leur peu de valeur. Portez votre ambition au plus haut période qu'il soit possible, (que coûte-t-il de souhaiter?) Aspirez du premier coup au rang de Souverain; que vos vœux même soient satisfaits: quel gain réel aurez-vous sait? Un Roi qui fait son devoir est le plus misérable de tous les hommes: celui qui ne le sait pas, est le plus odieux.

b 6

Les honneurs & les grands biens, placés sur la tête d'un homme sans mérite, ont ceci de commun qu'ils le dégradent aux yeux de l'Univers, en mettant ses

défauts au grand jour.

Hypfiste & Pollion en sont des exemples. Celui-ci aimoit le jeu, la table & les femmes: mais il aimoit aussi la fortune. Cette derniere passion n'étoussa pas les autres, mais elle les rendit circonspectes; elle ne fit pas de Pollion un homme de bien, mais elle en fit un hypocrite. Il savoit que dans le Monde, tout corrompu qu'il est, on veut que le vice marche voilé; & que si l'on fait grace à l'homme sans mœurs, on ne pardonne pas de même au Cynique impudent. Il composa donc ses discours & déguisa ses démarches; il grimaça le mieux qu'il put l'air d'honnête - homme devant ses Patrons, & ne leur laissa entrevoir de ses bassesses que celles dont ils pouvoient se servir utilement. Pollion arriva au comble de l'opulence : il avoit suivi la vraie route. Alors lasd'une contrainte importune, il laissa tomber son masque, & lâcha la bride à toutes ses passions: il fit de son ventre fa plus chere idole, d'un tapis verd le théatre

I. PARTIE. 37 théatre de ses amusemens, & de l'Opéra son Serrail.

Hypsise est parvenn aux honneurs par une conduite un peu dissérente. Il étoit né dans une passe médiocre; & sa capacité ne paroissoit pas le devoir mener fort loin: mais le beau sexe plus pénétrant sans doute que le nôtre, lui trouva une sorte de mérite, dont il sut se prévaloir, & qui le porta au sommet des grandeurs. Arrivé là, le talent qui sy avoit élevé ne lui étoit pas d'une grande ressource pour y briller: aussi y sit-il un personnage vil, dont il ne pouvoit se cacher à lui-même l'ignominie, par l'air hautain & sastueux qu'il afsectoit en public.

Dans une fortune & dans un rang plus médiocres, on trouve à chaque pas des hommes que le Souverain distributeur des graces, a mieux partagés qu'Hypsiste & Pollion. Ce n'est point au faite des grandeurs & de l'opulence qu'on goûte le bonheur le plus assuré, c'est dans un état mitoyen. L'air qui circule terre à terre est propre à la plûpart des hommes. Mais celui qu'on respire sur les hauteurs, porte au cœur &

fait tourner la tête.

La Nature, cette bonne mere, dont, ingrats que nous sommes, nous nous plaignons sans cesse, n'a pas mis entre les hommes tant d'inégalité qu'il semble au premier coup d'œil. Les plaisirs les plus viss & les plus touchans sont communs à tous les humains: ceux qui sont particuliers aux Grands ne sont que des plaisirs de caprice, peu solides, & pour la plûpart mèlés d'amertumes, dont ceux que nous offre la pure Nature sont exempts. C'est d'elle que viennent tous les adoucissemens de cette vie passagere; & c'est du désordre de notre imagination ou de nos mœurs, que procedent la plûpart des malheurs dont nous gémissons.

3. Un autre motif dont s'autorisent pour nier la Providence, les ingrats qui la méconnoissent, c'est l'empire des passions sur le cœur humain. Il leur semble que l'homme est fort à plaindre de ce qu'il s'éleve dans son ame des sentimens indélibérés, qu'il n'est pas maître d'étousser: ils appuient sur les sunesses effets des passions, & ferment les yeux sur les avantages infinis qu'elles produisent. Détesterons-nous donc le seu parce qu'il peut nous consumer; l'eau parce

parce qu'elle peut nous engloutir, le fer pour les ravages dont il peut être l'inftrument?

Considerons les passions en elles-mèmes, & n'en jugeons pas par ce qu'il nous plait d'appeller leurs essets; ou si nous considerons ces essets, mettons du moins en compensation les bons avec les mauvais.

Les Moralistes déclament d'ordinaire avec force contre les passions, & ne se lassent point de vanter la raison. Je ne craindrai point d'avancer, qu'au contraire ce sont nos passions qui sont innocentes, & notre raison qui est coupable.

Le sentiment est l'ame des passions; or le sentiment n'est point libre, ce n'est point parce qu'on le veut, qu'on aime ou qu'on hait; il ne peut donc être criminel.

Nos passions ne sont point notre ouvrage: nous les éprouvons dès la plus tendre enfance, nous sentons avant de penser. Ce sont donc des présens de la Nature; ou pour mieux dire, des dons de Dieu: car le Philosophe n'entend autre chose par la Nature, que la main bienfaitrice du Tout-puissant. Or Dieu n'a pas fait sans doute à ses Créatures des présens empoisonnés.

Disons

# LES MOEURS.

Disons plus : non-seulement les patfions ne sont point mauvaises en ellesmèmes ; mais elles sont bonnes, utiles & nécessaires.

Il est juste & naturel qu'une créature intelligente souhaite sa félicité & travaille à se la procurer: or deux choses concourent à la félicité; l'exemption des peines, & la jouissance du plaisir; & c'est-là précisément ce qui fait l'objet de toutes les passions. Toutes ont pour sin, ou d'écarter de nous ce qui pourroit alterer notre bonheur, ou de nous assurer la possession de ce qui peut l'augmenter.

Tout sentiment qui naît en nous de la crainte des soussirances ou de l'amour du plaisir, est donc légitime & conforme à notre instinct. Mais comme cet instinct n'est point libre, il n'est pas nonplus éclairé, & n'a pas besoin de l'être, puisqu'il n'est pas fait pour se conduire hui-même. Il fuit le mal & cherche le bien: mais il faut qu'on lui montre l'un & l'autre, il ne s'y connoît pas par lui-même; & c'est l'ouvrage de la raison de faire pour lui ce discernement. C'est à elle qu'il appartient de régler les sentimens, en les appliquant chacuns à leurs propres objets, & en les contenant dans

de justes bornes; & c'est précisément à quoi elle manque souvent. On se récrie beaucoup contre la passion, & c'est la raison qui est en défaut.

L'amour, par exemple, est une passion si nécessaire au genre humain, que sans elle il retomberoit bien-tôt dans le néant. Le goût d'un sexe pour l'autre sert à les persectionner tous les deux; il forme des unions délicieuses, des alliances & des societés aimables : mais ce n'est que lorsqu'une raison éclairée y préside & le dirige. Guidé par une raison dépravée, il peut causer & cause en effet tous les jours, des perfidies, des parjures, des adulteres, des incestes, des meurtres & des embrasemens, & tous les maux dont une fureur aveugle est capable. Sa fin n'a rien que de conforme au vœn de la nature: il tend à l'union d'un sexe avec l'autre, & cette union est légitime : ce n'est donc point ce goût qu'il s'agit de réprimer. Vous avez naturellement le cœur tendre : ne travaillez point à le rendre infensible; mais fixez votre tendresse sur des objets qui ne vous détournent point de la vertu, ou plutôt n'aimez que ceux qui vous y portent. Votre penchant pour l'amour



l'amour n'en sera pas moins satisfait : que dis-je? Il ne le seroit jamais qu'imparfaitement sans cette précaution. Point d'amitié sans vertu. L'union de deux amans sans mœurs, n'est point de l'amour : c'est une association odieuse qui les fait entrer en commerce de vices, & établit entr'eux une complicité réci-

proque.

Agathon a pris du goût pour Céphise. Agathon est un petit noble précieux & maniéré, qui marche la tête haute & sur la pointe du pié. S'il lui faut porter ses regards sur un objet qu'il n'ait point en face, sa tête mal emboitée sur son pivot, se détourne avec peine pour le chercher, & ne fait que la moitié du chemin; sa paupiere qui roule languissamment, fait le reste & le fait à regret. Fier de sa noblesse & de son équipage, il dédaigne les talens, & ne pardonne d'en acquerir qu'à ces hommes placés au-dessous de sa sphere, qui n'ont que cette ressource pour se tirer du néant; l'idée de Dieu l'importune, parce qu'elle lui rappelle un Etre supérieur à lui; les vertus fociales lui répugnent, parce qu'elles l'assujettiroient à des déférences; l'équité même n'est pas faite pour lui, parce

parce qu'elle borneroit ses prétentions. Aussi est-il impie, dur & interessé; faux dans ses promesses, perside dans ses engagemens; incapable de tendresse, de commisération & de reconnoissance. Ce n'est point un méchant, entraîné au mal par la force d'un tempérament sougueux: c'est un fat qui croit valoir assez, sans se donner la peine d'ètre vertueux.

Céphise est vaine & impérieuse : trente amans sont à ses piés, & elle les y souffre, comme autant de trophées érigés à ses charmes. Un seul sera couronné: mais tous l'auront adorée. Elle commande en Souveraine, ils lui obéifsent en esclaves: & pour mieux établir son rigoureux despotisme, elle a grand soin de ne dicter que des ordres capricieux & bifarres. Les plus rampans de sa Cour s'attendent à remporter la palme : ils se trompent. Elle veut des respects sans bornes, & méprise ceux qui les lui rendent. Ignorant les caracteres du vrai mérite; ne jugeant des talens, que par la suffisance; de la noblesse, que par les titres; du génie, que par les pointes; de l'amour, que par les fleurettes; sans religion, sans morale,

# 14 Les Moeurs.

sans goût déterminé: que de conformité avec Agathon! Aussi est - ce sur lui qu'elle fixe son choix. Quel peut être le nœud d'un pareil afsortiment? L'amour? Non: c'est l'assurance qu'ils ont que le mérite de l'un ne fera pas honte à l'autre.

Tout n'est pas fait quand on a su diriger sa passion sur un objet plus digne d'attachement que Céphise ou Agathon. Quoiqu'elle soit légitime & bien placée, il est des cas où il faut la moderer, & la contenir dans des bornes étroites.

S'il est quelque objet digne du plus tendre attachement, c'est sur - tout l'aimable Ménoqui. Je n'eus pas besoin de l'étudier long-tems pour la trouver adorable. Un cœur moins fur ses gardes que le mien & aussi connoisseur, se fût rendu à la premiere vûe. Tout conspiroit à ma défaite: la beauté de ses traits, la majesté de son maintien, les graces répandues dans toute sa personne, l'efprit qui brilloit dans ses yeux, la délicatesse qui assaisonnoit ses discours. Je tins bon néanmoins contre tous ces charmes réunis: mais je ne pus tenir jusqu'au bout contre mille autres qualités charmantes, plus précieuses encore que

que celles - là, dont le nombreux enchaînement augmentoit de jour en jour ma surprise & mon admiration; un cœur ouvert à l'amitié, bienfaisant, noble & généreux, franc sans indiscrétion, ingénu sans imprudence; une humeur vive & enjouée, mais toujours sage & circonspecte; des sentimens nobles & grands, sans faste & sans ostentation; un goût & des talens exquis, voilés d'une humble modestie; de la vertu sans pruderie, de la pieté sans bigotisme.

Tant de perfections me parurent suffisantes pour autoriser l'amour dont je me sentois atteint: & quoique celle qui la fait naître, engagée ailleurs par des liens indissolubles, ne pût jamais le payer d'aucun retour, il ne me sembla que malheureux, mais il me parut innocent; je lui permis de régner dans mon cœur, à condition de n'en pas troubler le repos. Et quelque chere que me soit Menoqui, si ma passion devenue indocile, méditoit de franchir les bornes que je lui ai prescrites, si elle s'émancipoit, jusqu'à former des desirs; je n'attendrois pas que l'offensée, instruite de mes sentimens par quelque essor téméraire, put en faire justice: vengeur implaimplacable de mon crime secret, je me bannirois moi-même de sa présence; & disputant dans mon cœur, de vertu avec elle, je lui ravirois par un prompt sacrifice, le fatal avantage de me pouvoir prévenir. L'amour que j'ai pour elle ne me cause point de remors: il m'en causeroit s'il devenoit entreprenant; mais il est trop pur pour le devenir jamais.

Il en est ainsi des autres passions: toutes justes & utiles en elles - mêmes, elles continuent de l'être lorsqu'on les applique à leurs propres objets, & qu'on a soin de temperer leur vivacité. Les desordres qu'on leur impute, ne viennent que de leur déplacement ou de leur excès.

La Haine n'est point criminelle en elle-même: il est des objets odieux. Mais ne haissez que ceux-là, & que votre haine ne s'étende pas jusqu'à la vengeance. Réglez de même l'indignation, le mépris & le dédain.

Craignez les véritables maux : vous ne pouvez guere les éviter sans les craindre. Mais s'ils sont inévitables, fachez

les foutenir avec courage. La crainte moderée est prudence: la crainte excessive est lâcheté.

La Colere est une émotion de l'Ame, qui la rend capable d'efforts violens, quelquefois nécessaires, qu'elle n'eût point faits sans être tirée de son assiette. Elle est utile à un bon pere, à un maître patient, à un supérieur indulgent, qui sans son secours pardonneroient bien des fautes, qu'il est à propos de punir. Elle est inutile à un Ministre d'Etat, à un Intendant de Province, à un Inquisiteur: ces gens-là savent faire du mal de sans froid. Lorsqu'on s'y livre sans sujet, c'est boutade; lorsqu'on la pousse trop loin, c'est fureur.

Les besoins de la vie ont donné naissance aux arts : mais la curiosité seule a produit le progrès des sciences; aimable passion, la premiere après l'amour, qui ait poli, civilisé les hommes, & amorti leur férocité. Victimes infortunées de cette fumée qu'on appelle gloire, tristes ombres descendues aux enfers, de Fontenoy, de Rocoux, de Lawfelt & d'Exiles; votre sang précieux, verlé avec tant de profusion, couleroit encore dans vos veines, si l'Univers n'étoit peuplé que de Savans, s'il n'y régnoit d'autre passion que l'utile curiosité. Cependant cette source si féconde conde en bons effets, portée sur des objets que la prudence lui interdit, devient indiscrétion; poussée au-delà des forces de l'esprit humain, elle engendre chez les Philosophes, des systemes monstrueux; & chez les Piétistes des Reli-

gions extravagantes.

Ce n'est point par nature que les passions sont mauvaises, mais par l'abus qu'on en fait. Cependant ne chicanons point sur les termes: si par passions on veut entendre les affections vicieuses & immodérées, je passe condamnation contre elles; qu'on travaille à les mortiser & à les éteindre, j'y consens, on ne sauroit mieux faire. Mais si on les prend dans leur principe, où elles ne sont que les saillies innocentes d'un instinct né avec nous; c'est l'ouvrage de Dieu, qu'il faut respecter; c'est un attentat contre sa Providence que de songer à les détruire: il ne saut qu'en régler l'usage.

" Mais le peut on faire toujours? " La raison, étourdie elle-même par le " tumulte des passions, n'est-elle pas " quelquesois incapable de leur tenir la " bride? Et alors ne faudra-t-il pas " avouer, que l'ame est dans un état " d'imper" d'imperfection, qu'on peut sans injustice imputer à Dieu, qui, certainement, auroit pû lui donner plus d'em-

n pire fur ses passions?"

Oui, sans doute: je ne conteste ni l'un ni l'autre. Il n'arrive que trop sonvent que la raison nous manque au besoin; & que, faute d'être, guidées par son flambeau, nos passions nous deviennent préjudiciables. Mais que peut-on inférer de là qui nous exempte de la reconnoissance que nous devons à Dieu? Elles ne nous sont préjudiciables qu'autant que nous le voulons; & l'Empire qu'elles prennent sur nous, c'est notre raison qui le leur a laissé prendre. Mais fans chercher ce qui fait que nos paffions, louables dans leur principe, dégénerent en imperfections; voyons si ces imperfections elles-mêmes, sont si fort incompatibles, qu'on le veut faire croire, avec la bonté d'un Dieu qui nous aime.

En parlant plus haut des besoins du corps, nous avons observé qu'ils sont la source de tous ses plaisirs. N'en se roit-il pas de même des passions par rapport à l'ame? Oui, sans doute, pour l'homme de bien, qui travaille à déraciner

ciner ses vices. Un Géometre s'applaudit, lorsqu'il a pu résoudre un problème abstrait & prosond: mais quelle plus douce satisfaction pour le cœur du sage, lorsqu'après de généreux combats, victorieux d'une passion opiniatre, il peut se dire à lui-même: Je suis ensin devenu meilleur, je suis plus agréable aux yeux de mon Dieu, je lui ressemble davantage.

"Mais, si l'homme étoit exempt de "ces combats, n'auroit-il pas au Ciel "une obligation de plus?"

Je n'en sai rien, & ne dois pas m'en inquieter: mais, en tout cas, il auroit un mérite de moins. Eh! chercheronsnous toujours des prétextes pour nous dispenser de reconnoissance? Un Horloger est-il répréhensible, parce que, pouvant faire une pendule à secondes, il n'en a fait qu'une à minutes? Dieu pouvoit, sans doute, nous créer plus parfaits que nous ne sommes, & nous égaler à ces intelligences céleftes, dont on nous peint son throne environné: mais en nous créant, il n'a prétendu créer que des hommes. S'il eat fait de vous des anges, cœues ingrats & dénaturés, qui ne le payez de ses bienfaits que par

par des murmures; semblables aux démons qu'il a, dit-on, précipités dans l'abime, vous vous plaindriez de n'être pas des Dieux.

Cessez enfin d'insulter à votre bienfaiteur: montrez - vous sensibles aux témoignages perpétuels qu'il vous donne de sa bienveuillance; &, si vous refusez de l'aimer en considération de ses souveraines perfections, aimez - le au moins parce qu'il est bon & bienfaisant.

# §. V.

# DIEU CONSIDERE COMME NOTRE AMI..

Cette qualité ne nom dispense pas du respect & de l'hommage que nom lui devons.

Tout ce que fait un ami pour la perfonne sur qui s'est fixée son affection, c'est de l'aimer, de lui vouloir du bien, & de lui en faire. Je crois avoir assez solidement démontré dans le cours de ce Chapitre & dans le précédent, & l'amour que Dieu nous porte, & les biensaits que nous en recevons. Je ne m'étendrai

### C2 LES MOEURS.

tendrai donc point à prouver ici qu'il est notre ami. Cette proposition doit passer à présent pour avérée. Mais que cette qualité si tendre & si flatteuse pour nous, ne diminue rien du respect infini que doit nous inspirer l'idée de sa grandeur suprème. Moins dédaigneux que les Monarques de la terre, ami de ses sujets, il veut que ses sujets soient les siens: mais il ne leur permet pas d'oublier pour cela, qu'il est leur souverain maître; & c'est à ce titre qu'il exige leurs hommages.

### CHAPITRE III.

### De l'Hommage qu'on doit a Dieu.

Sur quoi est fondée la nécessité de cet hommage. Combien celui qu'on doit à Dieu, est supérieur à celui qu'on doit aux Grands de la Terre.

Dieu est grand, que nous lui devons des Hommages, c'est parce que nous sommes ses vossaux, & qu'il est notre souverain

verain maître. Le Sultan de Constantinople est un des plus puissans Monarques; mais n'étant pas ses sujets, nous ne lui devons point d'hommages. Dieu seul possede sur le monde entier un domaine universel, dont celui des Rois de la Terre n'est tout au plus que l'om-bre. Ceux-ci tiennent leur pouvoir, au moins dans l'origine, de la volonté des peuples: Dieu ne tient sa puissance que de lui-même. Il a dit: que le monde soit fait; & le monde a été fait. Voilà le titre primordial de sa Royauté. Les Rois publient des édits pour la police de leurs Etats; leurs officiers, le glaive en main, en procurent l'exécution: Dieu veut, & l'Univers prend la forme qu'il lui plaît. Nos Rois sont maîtres des corps : mais Dieu commande aux cœurs. Ils font agir : mais il fait vouloir. Autant son Empire sur nous est supérieur à celui de nos Souverains, autant lui devons-nous rendre de plus profonds hommages.

Ces hommages dûs à Dieu, font ce qu'on appelle autrement Culte ou Religion. On distingue pour l'ordinaire deux sortes de culte, l'un intérieur & l'autre extérieur. L'intérieur est d'obligation, l'extérieur est de bienséance; celui-là est invariable, celui-ci dépend des mœurs & des tems.

### ARTICLE I.

#### DU CULTE INTERIEUR.

Quelle est la sorte de Culte qui bonore Dieu? Quel étoit celui que pratiquoient les premiers hommes? Quelle sut l'époque de sa décadence?

Le Culte intérieur réside dans l'ame, & c'est le seul qui honore Dieu. Il est fondé sur l'admiration qu'excite en nous l'idée de sa grandeur infinie, sur le ressentiment de ses biensaits, & l'aveu de sa souveraineté. Le cœur, pénétré de ces sentimens, les lui exprime par des extases d'admiration, des saillies d'amour, & des protestations de reconnoissance & de soumission. Voilà le langage du cœur, voilà ses hymnes, ses prieres & ses sacrisses; voilà le culte dont il est capable, & le seul digne de la Divine Majesté. C'est aussi celui que vouloit rétablir dans le monde, le destructeur des cérémonies Judaïques, comme

me il paroit par cette belle réponse qu'il fit à une femme Samaritaine, lorsqu'elle lui demanda si c'étoit sur la montagne de Sion ou sur celle de Semeron qu'il falloit adorer. ,, Le tems vient, lui dit-il, ,, que les vrais adorateurs adoreront en " esprit & en vérité. " C'est ainsi qu'avoient adoré les premiers peres du gen-re humain, & ces hommes renommés dans les archives du peuple Juif, qu'on appelle Patriarches. Ils n'avoient ni Temples ni Oratoires, point d'heures fixées pour la priere, point de formules d'oraisons dressées, point de rites ni de cérémonies, point de prosternemens ni de génuflexions. Le cœur peut adorer en tout tems & en tous lieux, en toutes postures & en toutes situations. Toute la face de la Terre étoit leur Temple, la voute céleste en étoit le lambris. Quelque merveille operée par le Toutpuissant frappoit leur vûe : c'étoit - là pour eux le moment d'admirer sa grandeur. Un bienfait, un secours, une consolation que la Providence leur envoyoit, leur marquoit l'instant de se répandre en actions de graces. Lorsque le soin de leurs affaires & les besoins du corps fatisfaits, leur laissoient goûter les charmes c A

# 46 Les Moèurs.

charmes de la solitude, ils étoient avec Dieu, ils s'entretenoient confidemment avec lui, le louoient, le bénissoient, lui protestoient leur attachement & leur sidélité, & ne l'ayant point ensermé dans des murailles, ils le voyoient par tout. Debout, assis, couchés, la tête découverte ou voilée, ils étoient surs d'ètre entendus, & il les entendoit en esset.

Ce culte saint & dégagé des sens, ne subsista pas long-tems dans toute sa pureté: on y joignit des pratiques extérieures & des cérémonies; & ce sut la

l'époque de sa décadence. ..

### ARTICLE II.

# DU CULTE EXTERIEUR.

Etablissement de ce Culte: son origine étoit pure & innocente: comment il dégénera en superstition. Diversité des cultes: inconvéniens de cette diversité.

1. Si le culte extérieur est utile, & par quelles raisons il peut l'être. 2. S'il est quelque sorte de culte extérieur qui soit présérable à toute autre, s'il peut y en avoir physieurs que Dieu agrée, & s'il y en a qu'il reprouve. Si un bomme

bomme qu'on supposeroit seul sur la Terre, seroit obligé à un culte extérieur. Déference qu'on doit au culte établi dans le pays qu'on habite.

Dans les premiers siecles du mondé. les hommes justement convaincus que tout ce qu'ils possédoient appartenoit à Dieu, comme étant le Créateur & le Maître de l'Univers, lui en confacrerent une partie, pour lui faire hommage du tout : de-là les facrifices, les libations & les offrandes.

D'abord, ces actes de religion fe faifoient en pleine campagne, par la raifon qu'il n'y avoit encore ni villes ni maisons. Dans la suite l'inconstance de l'air & l'intempérie des faisons, obligerent à les faire dans des cavernes, dans des antres ou dans des huttes construites exprès: de-là l'origine des Temples.

Chacun, dans les commencemens, faisoit lui-même à Dieu son sacrifice & fon oblation. Dans la suite on choisit des hommes qu'on destina singulierement à cette fonction : de-là l'origine des Prêtres. Or, les Prêtres une fois institués, la Religion, ou, pour mieux dire, l'appareil du culte extérieur, grof-

fit de jour en jour à vûe d'œil : ils crurent le perfectionner en l'ornant, & le rendre plus agréable à Dieu en le furchargeant de cérémonies. Ils imaginerent donc des jeux, des danses & des processions, des impuretés légales & des expiations superflues. La Religion dégénéra chez toutes les Nations en de vains spectacles: ce qui n'en étoit que l'ombre & l'écorce, en parut l'essentiel aux yeux des hommes grossiers; il n'y eut plus qu'un petit nombre de sages qui en con-

servassent l'esprit.

L'origine du culte extérieur paroît pure & ihnocente: on se plaît à communiquer ses fentimens; & plus on les croit justes, plus on aime à les inspirer aux autres. Cebut sans doute par ce motif que les premiers hommes firent en public quelques. actes extérieurs de Religion. Ils comptoient, par des cérémonies significatives, faire naître dans les cœurs les fentimens qu'elles exprimoient. Il en arriva tout autrement, on prit les symboles pour la chose même : on ne fit plus consister la Religion que dans les facrifices, les offrandes & les encensemens; & ce qui avoit été imaginé pour exciter ou affermir la pieté', servit à l'affoiblir & à l'éteindre. Comm

Comme les lumieres de la raison ne dictoient rien de précis sur la maniere d'honorer Dieu extérieurement, on ne fut pas long-tems d'accord sur cette matiere. C'est à la seule Religion naturelle qu'il appartient d'être uniforme & invariable : toute autre est infailliblement sujette à des partages, des di-visions & des vicissitudes. Chaque peuple se fit un culte à sa guise. De ce partage naquit un autre désordre également contraire à la fainteté de la loi primitive & au bonheur de la societé : les différentes Sectes que forma la diverfité du culte, conçurent les unes pour les autres du mépris & de l'animosité; celles sur-tout qui se piquerent du plus forupuleux rigorifme, eurent grand foin d'établir, que quiconque rendois à Dieu des honneurs qu'elles profcrivoient, ou ne lui rendoit pas ceux qu'elles avoient mis en vogue, étoit l'objet de son couroux, & le seroit un jour de ses vengeances. De-là ces hai-nes irréconciliables, qui firent sant de fois couler le sang des Sectaires, sans ja-mais assouvir leur barbare achagnement. On a beau faire des efforts généreux 6 6 pour.

pour la paix : quoi qu'ordonne la Rehgion Chrètienne elle-mème, la plus pacifique de toutes dans la théorie, on ne se fait point à aimer des damnés : cette méthode fanatique de dévouer des hommes vivans à l'enser, n'est propre qu'à les faire massacrer.

Mais ne jugeons point des choses par le mauvais usage qu'on en peut saire, (car dequoi n'abuse-t-on pas?) Sans égard aux inconvéniens dont la pratique d'un culte extérieur peut être suivie, examinons, 1°. Si un culte de cette espece est de quelque utilité. 2°. En supposant qu'il soit utile, si le choix de tel ou tel culte en particulier, est ou

n'est pas indifférent.

I. Si la pieté est une vertu, il est utile qu'elle regne dans tous les cœurs. Qu'on me passe la premiere de ces deux propositions, comme indubitable: l'autre en est une suite nécessaire. Or il n'est rien qui contribue plus efficacément au regne de la vertu que l'exemple: les leçons y feroient beaucoup moins; c'est donc un bien pour chacun de nous, d'avoir sous les yeux des modeles attrayans de pieté. Or ces modeles ne pervent etre

être tracés que par des actes extérieurs de Religion. Inutilement, par rapport à moi, un de mes concitoyens est - il pénétré d'amour, de respect & de soumission pour Dieu, s'il ne le fait pas connoître par quelques démonstrations sensibles qui m'en avertissent. Mais aussi je le quitte de toutes pratiques réglées & périodiques : elles me seroient équivoques; il pourroit s'y affervir par contrainte ou par politique. Qu'il me donne, de quelque maniere que ce soit, des marques non suspectes de son gout pour la vérité, de sa résignation aux ordres de la Providence, d'un amour asfectueux pour son Dieu; qu'il l'adore, le loue & le glorifie en public : il a fait alors des actes solemnels de Religion, il a fatisfait au culte extérieur : son exemple a operé sur moi : je me sens piqué d'une fainte émulation, que les plus beaux morceaux de morale n'auroient pas été capables de produire.

2. Parmi ces signes destinés à répandre l'esprit de pieté dans les cœurs, en est-il quelques uns que Dieu affectionne singulierement? S'il en est, que le Théologien se présente, qu'il parle & me convainque. Pour moi, en atten-

dant

62

dant sa décision, je me renserme dans la sphere de la saine raison: & voici la solution qu'elle me suggere à cette question.

Le culte intérieur est unique; il fut d'obligation dans tous les tems, il l'est dans tous les lieux, & par une conséquence nécessaire, il est connu de tous les hommes. Point de choix, par conséquent, à faire par rapport au culte intérieur. Il n'est point deux manieres d'aimer Dieu, d'être sensible à ses bienfaits, soumis à son autorité, pénétré de respect à la vue de sa grandeur : mais il est une infinité de signes arbitraires, par lesquels on peut marquer ces sentimens. Tous ceux qui sont institués à cette fin . sont innocens: s'il est un choix à faire c'est de présérer les plus clairs & les plus intelligibles; encore ce choix n'estil pas d'une nécessité indispensable, attendu que la seule convention suffit pour donner de l'énergie à des signes, & les rendre expressis. Un serpent tourné en cercle, la queue rentrant dans la tête; étoit chez les Egyptiens, un symbole clair de l'éternité, parce qu'ils étoient sonvenus de la désigner par cette figure. Le cercle ailleurs représentoit la Divinité =

mité: chez les Hébreux elle étoit figunité: chez les Hébreux elle étoit figurée par un triangle. Les Cananéens se purificient par les flammes; les Juiss par des ablutions. Qu'importe, en esset, qu'on peigne Dieu rond ou triangulaire: pourvu qu'on entende exprimer, soit par le cercle ou par le triangle, qu'il est le plus parfait de tous les Etres? Qu'importe qu'on exprime la pureté par l'eau ou par le seu, si l'on est persuadé également, que sans la fainteté des mœurs on ne peut jamais plaire à Dieu? Qu'importe qu'on immole à l'Etre Suprême un bœus ou un élephant, une brebis. un boeuf ou un élephant, une brebis ou un bouc, un merle ou un cygne? Qu'importe même qu'on lui facrifie des animaux, ou qu'on ne lui offre que des. légumes; pourvu qu'on reconnoisse ne rien tenir que de sa main? Qu'importe enfin qu'on le prie la tête tournée vers le Ciel, ou les yeux baissés vers la Terre, debout ou prosterné, assis ou à ge-noux; pourvû que le cœur soit devant lui dans un parsait anéantissement? La nécessité de rendre à Dieu un culte

La nécessité de rendre à Dieu un culte extérieur, ne prouve rien en faveur de tel ou tel culte particulier. Peut-être Dieu n'est-il pas plus mécontent de la diversité des hommages qu'on lui rende

dans

dans les différentes Religions, qu'il ne l'est de ce que dans l'Eglise Romaine quelques Religieux récitent les matines à minuit, & d'autres le matin; de ce que quelques-uns les chantent, & d'autres les psalmodient.

Mais s'il est quelque culte qui suppose des dogmes contraires à ceux de la Religion naturelle, c'est celui-là que Dieu reprouve. Il détestoit sans doute abominables expiations de ces aveugles Idolatres, qui lui égorgeoient des victimes humaines pour appaifer sa colere, & comptoient éfacer leurs propres crimes par l'effusion du sang innocent. Ne point rendre à Dieu le culte public qu'on lui doit, c'est sans doute une omission d'un très-dangereux exemple: mais abuser de ce culte même pour s'autoriser dans ses désordres, c'est un excès dont on ne peut peindre l'horreur.

C'est par succession de tems que la multiplicité des cultes s'est formée. L'ufage & l'éducation l'ont perpétuée. Qu'on me donne des hommes fortant des mains de la nature, exempts par conséquent des impressions de l'exemple & des lecons: qu'on les assemble de tous les coins de la Terre pour conferer en commun

fur

fur l'hommage qu'on doit à Dieu: cette unité de Religion, si désirable, renaîtra bien-tôt. Leur jugement n'étant point encore dépravé par l'aveugle prévention, mais éclairé par les pures lumieres de la raison; ou ils rejetteront tous les cultes établis, ou s'il en est un qui mérite d'être affermi sur les ruines des autres, ce sera celui-là qu'ils choisiront unanimément. S'il est une sorte d'hommage que Dieu exige des hommes par présérence à tout autre, il faut bien qu'il ait pris soin de les en insormer tous: ou croira-t-on qu'il attende après nos Prêtres & nos Docteurs, pour nous donner des idées justes en matiere de Religion?

Un homme qui vivroit seul sur la Terre, seroit dispensé du culte extérieur : ce n'est point par rapport à Dieu qu'il a été institué : il a été pour unir les membres de la societé par la profession ouverte d'une seule & même Religion. Cette unité a été malheureusement rompue par la multitude des cultes dissérens. Dans cet état le devoir du sage est de s'attacher au culte intérieur, qui n'est pas susceptible de diversité. Et quant au culte extérieur, dans lequel il est né, s'il

est compatible avec les principes de la Religion naturelle, il doit se faire une loi de n'y jamais donner atteinte, ni en le troublant, ni en l'abjurant. Je pardonne à un Turc d'être Musulman: mais je ne pardonne pas à un Chrêtien de le devenir. Il y a pis que du fanatisme à allarmer les consciences pour des matieres qu'on ne juge pas intéresser la gloire de Dieu.

Ce n'est pas assez que de satisfaire à ce qu'on doit à l'Etre Suprême par la pratique du culte intérieur: on a aussi des devoirs à remplir à l'égard de ses semblables, dont nous parlerons dans la derniere partie de cet ouvrage; or la déférence pour le culte établi, est un de ces devoirs. Mais avant de passer à ce que nous devons aux autres, il est dans l'ordre de commencer par ce que nous nous devons à nous-mêmes.





# LES MOEURS.

# SECONDE PARTIE

### DE LA SAGESSE

Devoirs de l'homme par rapport à hui-même, fondés sur l'amour. L'amour propre bien entendu, loin d'être un vice est un devoir: il a deux objets, le corps & l'ame. Apologie de l'amour propre, les inconvéniens qu'on hui reproche ne le doivent pas faire rejetter. Le corps doit être subordonué à l'ame; l'ame le doit être à Dieu. En quoi consiste la sagesse. Moyens d'être heureux. Division de cette seconde l'artie.

ONSIDERONS à présent l'homme en lui-même, & comme un Etre isolé; laissons à l'écart pour quelques instans tout ce qui est hors de lui; & examinons

nons fous ce point de vûe, quelles sont fes obligations par rapport à lui-même.

Jusqu'ici nous l'avons consideré comme subordonné à son Créateur; & nous avons fait dépendre sa soumission aux ordres de Dieu, de l'amour empresse qu'il sui doix. Il s'agit ici de ce qu'il se doit personnellement: & nous fonderons aussi son exactitude à remplir cette seconde classe de devoirs, sur l'amour que le droit natu-

rel exige qu'il ait pour lui-même.

Lorsqu'un dévot se met à moraliser, ce qui lui arrive souvent; s'il a pris pour texte l'amour propre, sa harangue n'est pas prête de finir. Sous ombre que la Religion défend aux hommes (ce que la raison leur interdit aussi) d'ètre vains & présomptueux, sensuels & efféminés; si l'on en croit ce rigoriste impitoyable, l'homme sage & réglé doit se cacher à lui-même qu'il est homme de bien; le Philosophe éclairé doit se mettre de niveau avec le peuple ignorant & stupide; on se doit mépriser soi-même, se haïr d'une haine irréconciliable; & en conséquence gener ses inclinations, contraindre son penchant, & mortifier son goût, quelque innocents que soient ce goût, ce penchant & ces inclinations. Depuis

Depuis que ces zélés clabaudent, l'amour propre est si décrié, qu'on auroit honte de prendre tout haut sa dé-Il est rare qu'on soit assez courageux pour se ranger du côté de l'opprimé. Faisons cependant un effort de magnanimité pour réparer son honneur

flétri peut - être trop légerement.

Expliquons-nous cependant sur la signification du terme. Si par amour propre on entend la présomption, l'orgueil ou la vanité; je l'abandonne à la rigueur de ceux qui le poursuivent, je suis son premier ennemi. Mais si l'on entend avec moi, par amour propre, cette forte affection que la pure nature nous inspire pour nous-mêmes; je le soutiens innocent, légitime, & même indispensable.

Nous sommes composés d'un corps & d'une ame. Le corps est fujet à des accidens, qui l'endommagent ou le détruisent; l'ame est susceptible d'idées, qui l'affligent & la mortifient, de sentimens qui la dégradent, qui la deshonorent & la souillent; pour la conservation de nos corps, Dieu nous a fait prélent de l'instinct, qui veille à leur sûreté, les garantit de ce qui leur est préjudiciable, & les avertit de leurs befoins.

soins. Pour préserver nos ames de ce qui peut leur ravir leur bonheur ou leur innocence, il fait marcher devant elles le flambeau de la raison, qui les mene à la vérité, qui leur indique les vrais biens, & les moyens de se les procurer.

Rien n'est donc plus conforme de notre part à l'institution Divine, que de veiller au bonheur, & de nos ames, & de nos corps. Or veiller à leur bon-

heur, c'est assurément les aimer.

La loi naturelle exige que nous traitions nos femblables, comme nous voulons qu'on nous traite; le Législateur n'entend pas sans doute par-là, que nous maltraitions nos semblables: concluonsen qu'il n'entend pas non plus, que nous nous traitions mal nous - mêmes. Cette loi nous prescrit aussi de les aimer autant que nous: elle veut donc préalablement que nous nous aimions nous - mêmes.

Je ne disconviens point que l'amour propre n'ait ses inconveniens, qu'il ne nous aveugle sur nos impersections, qu'il ne nous rende quelquefois trop indulgens pour nos défauts. Mais l'amour conjugal & l'amour paternel lui-même, ne sont pas exempts de foiblesses; faut-

il pour cela les proferire?

, i,

Aimez-

Aimez - vous vous-même avec prudence & mesure; rangez dans l'ordre qui leur convient, l'amour du corps & celui de l'ame, l'instinct & la raison: & ne craignez plus que l'un ou l'autre puisse vous rien suggérer dont Dieu s'irrite & vous punisse. Que la raison commande: l'instinct est fait pour obéir. Que l'amour de l'ame ait le pas : l'ame est plus noble que le corps ; il n'est paitri que de limon , l'ame est un Etre céleste. Réprimez la revolte du corps s'il gêne ou contrarie l'ame. Domptez l'ame elle même, & la forcez de rentrer dans son devoir, s'il arrive qu'elle oublie ce qu'elle doit à l'Etre Divin Cou elle tire son origine. Le corps doit obéir à l'ame: l'ame doit obéir à Dieu. Le bonheur de ces deux substances dépend de cette subordination. C'est donc à la maintenir que consiste la sagesse : car la sagesse n'est autre chose qu'un juste choix des moyens propres à nous rendre heureux.

Mépriser, quand on a un corps, les satisfactions des sens, comme inutiles au bonheur, c'est affecter sans fondement une fausse spiritualité. Ne rechercher que celles la ; & ne compter pour rien les plaisirs dégagés des sens, c'est

ramper dans la classe des brutes.

La subordination une sois établie de l'ame à Dieu, & du corps à l'ame; le grand moyen pour être heureux, c'est de conformer ses mœurs à la loi Divine, qui en est la regle unique (car Dieu ne nous a rien prescrit, qui ne tendit directement à notre plus grande sélicité); or il faut, pour y conformer nos mœurs,

- 1. Discerner prudemment ce qu'elle ordonne & ce qu'elle défend.
- 2. Etre assez courageux pour y obéir, quelques obstacles qu'on ait à surmonter.
  - 3. Préférer l'honnète à l'utile.
- ... 4. Mettre un frein à les defirs.

Suivons donc l'ordre que notre sujet semble indiquer de lui même; & traitons séparément, de la prudence, de la force, de la justice & de la tempépance.

## CHAPITRE PREMIER.

#### DE LA PRUDENCE.

Sa définition. Elle regle nos pensées, nos fentimens, nos paroles on nos actions. On ne parle point ici de celle qui regle les pensées, parce qu'elle ne tient point directement aux maurs. Division de ce Chapitre.

A Prudence est l'art de choisir. On est prudent lorsqu'entre plusieurs objets on sait discerner celui qui mérite la présérence. Or, la prudence a deux emplois. Elle éclaire l'intelligence & regle la volonté; elle nous décide sur les maximes de spéculation, & sur celles de pratique.

Elle tient l'esprit en garde contre les préjugés & la précipitation. Guidé par cette sage Minerve, il ne donne aux dogmes qu'on lui propose, qu'un degré d'adhésion proportionné à seur degré de certitude. Il croit sermement ceux qui sont évidens; il range ceux qui ne le sont pas parmi les probabilités; il. en est sur lesquels il tient sa croyance en équilibre: mais si le merveilleux s'y joint, il en devient moins crédule, il commence à douter, il se mésie des charmes de l'illusion.

Les loix de la prudence sont un peu moins rigides à l'égard des dogmes de pratique. Le cœur n'attend pas, pour se résoudre, une évidence complette: mais il lui faut du moins des motifs probables, pour se déterminer raisonnablement. Desirer des objets, qui vraisemblablement seroient contraires à son bonheur, ce seroit une imprudence préjudiciable; en desirer qui sussent seroit une criminelle; en desirer qui fussent contraires aux bonnes mœurs, c'en seroit une criminelle; or, ce qui est criminel ne peut manquer aussi d'ètre suneste; parce qu'il est un vengeur au Ciel, qui, tôt ou tard, ne laisser aucun crime impuni.

La prudence qui ne roule que sur les dogmes de simple spéculation, n'appartient point à mon sujet : elle est du restort des Métaphysiciens; je la leur cede. Celle qu'il me convient de traiter ici, c'est cette sage circonspection qui regle les sentimens, les paroles & les actions:

j'en ferai trois articles distincts.

#### ARTICLE L

### DE LA CIRCONSPECTION.

Si la prudence doit & peut couper la racine du sentiment. Sentimens spontanées, sentimens occasionnes par les sens, sentimens excités par les objets extérieurs; sont les germes de l'orgueil, des appétits corporels, de l'avarice & de l'ambition.

Le sentiment n'est pas plus libre que la pensée: il naît pour l'ordinaire sans que la volonté y ait part. La prudence la plus circonspecte ne peut en couper la racine. D'ailleurs vainement s'y engageroit-elle; puisque, n'étant point volontaire, il n'est jamais criminel. Mais quoiqu'innocent, il est toujours dangereux, s'il nous porte vers des objets proscrits par la loi Divine. Nous devons craindre que renaissant trop fréquemment, il ne prenne un trop grand empire sur l'ame, qu'il ne l'occupe toute entiere, & que la séduisant par de slateuses espérances, ou l'étourdissant par des clameurs tumultueuses, il ne la rende à la fin inattentive ou sourde aux confeits de la raison.

d 2

Or, les sentimens du cœur sur lesquels il importe de veiller, ou partent du fond de l'ame, sans que le corps y ait part; ou sont excités par les sens; ou causés par des objets tout-à-fait placés hors de nous. Je mets dans la premiere Classe les sentimens vains & présomptueux, qui sont des semences d'orgueil: dans la seconde, tous les appétits corporels, qui sont des germes d'intempérance: dans la troisieme, tous les desirs dont les objets n'ont un prix à nos yeux, qu'à cause de nos préjugés; tels sont ceux qu'excitent en nous les richesses ou les honneurs, & qui forment avec le tems, lorsqu'ils se sont enracinés, l'avarice & l'ambition; car tous ces desirs divers, à force d'etre réiterés, deviennent des habitudes, & ce sont ces habitudes qu'on appelle des passions.

Les passions elles-mèmes, quand élles tendroient à des sins illicites, ne seroient pas pour cela criminelles, sans le consentement de la volonté; puisque les desirs réitérés qui les constituent, ne le sont pas, quand le cœur, qui les a formés, les désavoue à l'instant. Mais il est à craindre qu'elles nébranlent l'ame par une action continue, qui l'afsoiblissant

par

par dégrés, l'amene enfin au point d'ètre entierement subjuguée, & de donner les mains à sa désaite.

Empêchez donc, autant qu'il est en vous, en veillant sur vos desirs, la naissance ou le progrès des passions désordonnées. Conduisez de l'œil celles - mêmes qui vous semblent innocentes, parce qu'elles cesseroient de l'être, en devenant immodérées.

Il est des passions qu'on doit étousser sans ménagement: il en est d'autres auxquelles il ne faut que tenir la bride un peu courte. Distinguons les passions qui pechent par leur objet, de celles qui ne sont vicieuses que par leux excès: & pour procéder avec ordre, commençons par celle qui prend sa source dans l'ame mème: je veux dire l'orgueil ou la vanité.

#### 6. I.

### DE L'ORGUEIL

Sa source. Estimation juste de soi-même très-dissicile; mais non pas impossible: par quelle voie on y peut parvenir. Ne se pas considérer uniquement du côté par eù l'on brille. Ne pas juger du mérite d 2 L'un homme par le bruit qu'il fait dans le monde.

L'Orgueil naît en nous de l'idée trop avantageuse que nous nous sommes formée de notre prétendu mérite. Il ne faut donc, pour remédier a l'orgueil, que s'apprécier soi - même avec justesse & préci-sion. Mais qu'il est difficile de se peser exactement, quand on tient soi - même la balance!

Quelqu'un dont le revenu monte à quatre cens pistoles, est plus riche d'un quart, que celui qui par an ne jouit que de mille écus. Ce calcul est facile & sûr. Rousseau même auroit pû dire : je fais mieux des vers que la Motte. Quoique la comparaison ne soit pas si aisée à faire, elle étoit du moins possible. On a même vù un Poëte s'avouer vaincu par un autre, & l'en complimenter. Ce fut Rotrou qui donna ce merveilleux exemple de modestie, si peu imité depuis, lorsqu'il vit ses lauriers flètris par les succès du grand Corneille. Lifez: son aveu n'est point équivoque:

"Par la confession de ton propre Rival, &c.

<sup>,</sup> Pour te rendre justice autant que pour te plaire, "Je veux parler, Corneille, & je ne puis me taire. "Juge de ton mérite, à qui rien n'est égal,

Or le témoignage d'un Poète capable de s'avouer inférieur à un autre, n'eût pas dû être suspect, si se mesurant avec quelqu'un de moindre force, il se sût jugé lui-même son supérieur ou son égal.

Cet exemple unique suffit, pour prouver qu'il est possible, quoiqu'insiniment rare, de s'estimer soi-mème avec justesse: mais il faut pour cela, outre beaucoup de bonne soi, que l'estimation ne se fasse que par comparaison; & Rotrou, tout modeste qu'il étoit, ne se seroit point imaginé être un Poete médiocre, s'il eût vécu dix ans avant Corneille. Saississon donc cette méthode pour rabattre de notre orgueil.

Vous croyez, vain & présomptueux Reauverse, être un grand Orateur, un beau diseur, un foudre d'éloquence : essayez quelque parallele; il est quelqu'un fans doute, qu'on pourroit vous opposer. En! vous ne l'avez que tros senti, lorsque, sous le spécieux prétexte de servir votre Client, vous poursuivites avec acharnement un redoutable contendant, dont le nom seul alloit éclipser le vôtre. Mais, qu'il soit vrai pour un instant, que l'avantage vous sût d 4 resté :

## to LES MOEURS.

resté: déja, peut-ètre, vingt autres rivaux vous attendent, dont le moindre
vous terrassera. Si la crainte d'un pareil
avenir ne peut déconcerter votre morgue; cherchons dans le passé, car je voudrois vous en guérir. Remontez de quelques années; placez-vous dans ce tems,
eù la carriere que vous courez étoit si
belle & si brillante. Ce n'étoit point
alors pour vos pareils que les palmes
croissoient. Mais je veux vous mettre
à votre aise: Démosthène & Cicéron,
Patru, le Maître & le Normant, ne seront rien auprès de vous; c'étoit à vous
que le Ciel réservoit le talent de la parole. Mais vous écrivez mal: convenezen, & rendez-vous plus traitable.

Si après s'être cherché des rivaux dans le genre particulier où l'on prétend exceller, on est sorti du dési, couvert de nouveaux lauriers, on a encore quelques moyens de rester pour combattre sa

Tanité.

Inutilement, peut-être, représenterois-je aux orgueilleux, qu'ayant reçu du Ciel les talens par où ils brillent, c'est à tort qu'ils s'en glorissent. Je les entens me répondre, que puisque Dieu couronne nos mérites, il faut qu'ils soient à nous; & que par la même raison, nos talens nous appartiennent aussi, du moins pour les avoir cultivés. A la bonne heuse; n'insistons point sur ce moyen: il en est d'autres encore qu'on peut employer avec succès contre l'orgueil & la préfomption.

Zeuxis est un Peintre excellent: qu'on le compare avec tous ses rivaux, la comparaison faite, on lui adjugera le prix. Voilà un point examiné: il en reste encore mille qu'il saut peser & combiner les uns avec les autres, pour fixer Zeuxis en total à sa juste valeur. Voyous l'esprit, il est épais & n'est point cultivé; le caractere, il est séroce; l'humeur, elle est quinteuse; son cœur, il est lâche & perfide; sa conduite, elle est déréglée.

Pour contrepoids à Zeuxis, dont le mérite est de bien faire un tableau, mettez dans la balance le sage Pedalire, bon pere, bon citoyen, ami tendre & ossicieux; beau génie, mais humble & modeste; Auteur sensée, mais anonyme; amateur des beaux arts, & connoisseur dans tous les genres. Le mérite de peindre est-il tout seul d'un si grand prix, pour que le Peintre Zeuxis l'emporte sur l'odalire!

C'eft

C'est une injustice énorme que de choisir, pour autoriser son orgueil, le seul endroit par où l'on vaut quelque chois, tandis que frauduleusement on soustrait du parallele vingt endroits désectueux, par où l'on est inférieur à ceux à qui l'on se compare, & cent vices qu'ils m'ont pas.

J'ai pour tout bien trois cens écus sur la Ville, qu'on me paye à l'échéance; Lycas n'y a que vingt-cinq livres: mais il a cent arpens de bois, cinq cens de terres labourables; un moulin banal, un péage; un intérêt dans des mines; des redevances en grain, en huile, en vin, en volaille. Suis-je plus riche que Lycas?

On a une méthode d'arbitrer le ménite des hommes, très-chimérique & très-fausse, c'est de les estimer par le bruit qu'ils font dans le monde. On mes la trompette au dessus du slageolet.

Callimaque, par exemple, est le Poète. à la mode; il tourne bien un vers, & philosophe assez passablement: mais la nature, comme épuisée par la production de son esprit, n'a mis dans son cœur ni droiture ni probité.

Jevadee

Jenade, au contra re, sans aller cueillir des lauriers sur le Pinde, ne laisse pasde s'avancer vers l'immortalité: mais il y va plus lentement, & marche par une autre voie. Au lieu de composer des vers, espece de production que les affiches & l'impression rendent en peu de tems publique, il fait des cures. Il laisse Callimaque courir après Euripide & Pindare : pour lui, son modele est Hippocrate; au lieu d'amuser le loisir des lecteurs, it rend la fanté aux malades : il a choisi par goût une profession où il pût être utile à ses concitoyens; & ses succès répondent abondamment à son inclination bienfai-Cante.

Callimaque lui-même, qui fréquente la Cour, ou du moins quelques courtisans, ne soupçonne peut-être pas qu'on puisse raisonnablement lui comparer Jenade: & moi, je n'imagine point qu'on puisse sans:

injustice, ne le lui pas préférer.

L'Astronome Uraniscope, en voyant: un moderne Archimede blanchir sur un problème abstrait, le regarde en pitié, & se dit avec complaisance: helas! ce pauvre rèveur, peut-être, ignore en ce moment à quelle hauteur est l'æil du Taureau.

Cet

Cet Alchymiste ensumé, qui prenantpour la sagesse, l'amour de l'or & de l'argent, s'adjuge exclusivement, la qualité de Philosophe; enorgueilli du titre dont il s'est décoré lui-même, regarde des haut en bas, tout homme dont le cabinet n'est pas meublé de creusets.

Descendrai-je jusqu'à parler de ces ames de boure, qui n'ayant d'autre ressource, pour slater leur vanité, que leur saste & leur opulence, ne laissent pas d'en tirer avantage? Je ne pardonnerois pas même à quelqu'un, qui, humble dans. l'aisance, croiroit, par ce sentiment, mériter qu'on l'estimât. C'est faire encore trop de cas des richesses, que de s'imputer à mérite, de ce qu'on ne s'en prévaut pas. Est-ce donc être sage que n'être pas extravagant?

#### 4. II.

#### DES APPETITS CORPORELS.

Nons les tenons de la Nature, il les faut faisfaire, lois de les combattre, mais feulement kur donner des bornes. Les plaifirs modérés ne sout point interdits. à l'homme; bien plus, ile his sont néces.

faires. Les sensualités-mêmes ne sont point incompatibles avec la plus haute vertu.

Par appétits corporels, j'entends les desirs qu'excitent en nous les besoins du corps, tels que l'envie de manger, de boire, ou de prendre du repos; quand le corps est pressé par la faim, la soif ou la lassitude. J'ai déja dit plus haut, que ces desirs sont innocens; que ce sont des avertissemens que nous donne la Nades avertmemens que nous donne la rea-ture pour la confervation de nos corps. J'ajoute ici, par une conféquence nécef-faire, que loin de les combattre, il est juste de les fatisfaire. Il ya de la vertu à s'abstenir de ce que la droite raison nous défend: mais je n'en vois point à s'abstenir d'une chose licite. Mais aussi ne faut-il précisément que les sa-tisfaire. Tout ce qu'on donne au corps au de-là de son besoin, est un excès qui le détruit : les plaisirs même les plus doux, s'ils sont outrés, cessent d'ètre plaisirs, & dégénerent en suppli-ces, dont la douleur est d'autant plus. importune, qu'il s'y joint le remors de Le l'etre procurée.

N'exigez point de moi un tarif déterminé, qui fixe la quantité de nourriture riture ou de repos qu'on peut accorder au corps: elle doit être réglée sur le besoin même qui l'exige. Rester dans l'inaction, quand la fatigue est réparée, c'est paresse; se gorger d'alimens lorsque la faim est appaisée, c'est gourmandise.

Quant au choix de la boisson ou des viandes, la premiere attention qu'on y doit apporter, c'est de s'interdire celles qui sont nuisibles à la santé. Les chairs, prétendues impures, que Moyse proscrivit, étoient toutes en esset de mauvaise digestion. Mais par rapport à celles qui sont saines, on peut consulter son goût; & rien ne désend au palais d'endéterminer le choix.

J'en dis autant de tous les appétits du corps. Evitez l'excès; il est suneste & criminel: mais en vous rensermant dans les bornes du besoin; l'honneur ne vous prescrit, pas de renoncer au plaissir. Le plaisir mème est une sorte de nécessité: c'est une espece de repos & d'intermede, pendant lequel l'homme respire, & reprend des sorces pour se remettre à souffrir. Les sensualités ne sont dangereuses & n'amollissent, que quand par l'habitude, elles ont dégés néré

méré en besoins. Elles ne peuvent pascorrompre celui qui sait s'en priver sanschagrin. Les Héros, (j'entends, les Héros en fait de mœurs, car je n'accorde pas ce titre aux destructeurs du genrehumain,) les Héros ne sont point des Anachoretes qui aient abjuré le plaisirs, mais des hommes qui savent s'en sevrer aussi-tôt que leur honneur ou le bien de la Patrie l'exige.

#### **5**. III.

### DE L'AVARICE ET DE L'AMBITION.

- I. Amour des Richesses, criminel seulement par son encès; n'est pas tokjours. Avarice. Portrait d'un Avare. 2. Ambition, de deux sortes; premiere sorte, description de ses effets: seconde sorte; comparaison de celle-ci avec la premiere.
- I. Ainsi que la plûpart des passions, l'amour désordonné des richesses, n'est un vice que par son excès: corrigé par une sage modération, il redeviendroit une assection innocente. L'or ou l'argent, étant en conséquence d'une convention.

vention générale, la clé du commerce & l'instrument de nos besoins; il n'est pas plus criminel d'en desirer, que de fouhaiter les choses mêmes qu'on acquiert avec ces métaux. Mais comme trop d'alimens chargeroient l'estomac d'un superfu de nourriture, nuisible à leur digestion; l'abondance des richesses cause aussi une espece de réplétion, plus dangereuse par ses suites, parce que, pour l'ordinaire, elle déprave les mœurs.

Tout amour immodéré des richesses est vicieux, mais n'est pas toujours Avarice. Un avare, à proprement parler, est celui qui, pervertissant l'usage de l'argent, fait pour nous procurer les nécessités de la vie, aime mieux se les refuser, que d'altérer ou ne pas grossit

un thrésor, qu'il laisse inutile.

En cherchez - vous un modele: vous l'avez dans Chrysolatre. Parcourez toute fa personne: il est de la têté sux piés couvert de haillons dégoutans, maladroitement rapetassés, mais rapetassés par ses mains. Entrez dans son appartement: tout y répond au délabrement de sa personne; son lit, ses fauteuils, sa tenture, sont, par leur vétusté, de curieux monumens des modes les plus sur-

surannées. Il a grand soin, ainsi que fur ses habits, d'y laisser une crasse épaisse, qui les pénétre & fait corps avec l'étosse. La propreté n'est, dit-il, faite que pour des dissipateurs. Suivons des yeux: il va se mettre à table. C'est une regle chez lui qu'avant le Bénédicité, les portes soient verrouillées. Après les filous, les parasites sont des hommes qu'il redoute le plus: quant aux emprunteurs il ne les craint pas; depuis long-tems il a su s'en désaire. Sur deux ais vermoulus & mal joints, posés sur un pié chancelant, paroît un bouilli réchaussé, noyé dans un potage clair; un bout de pain noir & rassis; une aiguiere, & rien de plus.

Mais qui frappe à sa porte avant la sin de son repas? C'est son neveu, son héritier, qui, par estime pour son bien, lui sait assiduement sa cour., Eh! mon, neveu, lui crie-t-il, du plus loin qu'il, l'apperçoit, n'est-il pas d'autre tems, pour vezir m'importuner que celui, où je dine? J'aime à manger seul:, c'est mon humeur; & je n'en changerai pas pour vous.... Mais quoi?, qu'examinez-vous donc? Venez-vous, me voler? Il m'en coûte à vous le ... dire:

# DO LES MOEURS.

, dire: mais enfin, vos mains, vos re, gards m'inquietent. Tenez, mon ne, veu, croyez-moi, épargnez-vous la
, peine de me visiter si souvent. Je suis
, sur que vous me croyez bien riche,
, car c'est-là la solie des héritiers. Te, nez-vous dit pour une bonne sois,
, que je ne-le suis point. Je suis rui, né, je n'ai plus rien, ce qui s'appelle
, rien".

Voyons avant de quitter Chrysolatre, ce qu'il s'en faut qu'il n'ait dit vrai. Le jour baisse, l'heure approche qu'il va faire hommage à son Dieu, compter son or, le caresser, & le remettre au sond du cossre fort..... Il a fini son calcul. Que marmote-t-il à présent? C'est justement le montant de sa somme:,, Cent vingt-cinq mille écus, deux, livres & quatre sous... On a bien, de la peine, ajoute-t-il, en resermant, le cossre, à se faire un petit pécule, honnête"!

Je ne dirai rien ici de ces prodigues forcenés à qui d'amples revenus sont toujours insuffisans, gens que l'opulence appauvrit, qui, plus ils s'enrichissent, plus ils tendent à leur ruine; leurs desirs & leur dépense excédant toujours

leur

leur fortune, quelque immense qu'elle puisse ètre: j'aurai ailleurs occasion d'en parler.

2. Il est des cœurs insatiables d'autres biens que des richesses: ce sont les ambitieux. L'objet de leur passion est beaucoup plus phantastique: mais en revanche, ils le croyent plus noble.

Il est deux sortes d'Ambition. premiere inspire à l'homme qu'elle pofsede, l'envie de parvenir à un rang élèvé: lui fait envisager ce desir, comme la passion des grands cœurs, & lui leve tous les scrupules qui pourroient traverser sa carriere. Tous moyens lui sont bons, s'ils le peuvent conduire au but. Qu'il n'ait de digues à furmomer que de la part de fa conscience : ses succès sont affurés, il saura bien la faire taire. La cause de ses forfaits lui paroît si belle, qu'il est persuadé qu'elle leur doit servir d'excuse. Quiconque se laisse ébranler par l'horreur du crime, & par les remors, ou n'étoit pas né ambitieux, on ne l'étoit qu'à demi : ce n'est point fur lui que pleuvront les graces & les dignités.

L'homme de bien peut être utile à l'Etat;

PEtat: mais, quels que soient ses talens, il est rare que l'Etat prenne soin de sa fortune. Il a tout le zele qu'il saut pour servir dignement son Prince: mais il n'a pas la souplesse qu'il saudroit pour ramper sous ses savoris; & c'est-là néanmoins le talent essentiel, sans lequel on reste en chemin.

C'est cette sorte d'ambition qui forme des conquérans inhumains, qui les rend ennemis de tous les Etats voisins; qui leur fait violer le droit des Nations, & la sainteté des traités; qui les rend les sléaux des étrangers & les tyrans de leurs sujets.

C'est-elle aussi qui forme de laches Magistrats, vendus aux passions des Grands, trop soibles pour leur donner des avis salutaires, assez injustes pour prononcer sans discernement des arrêts dictés par le despotisme, oppresseurs des peuples dont

ils devroient être le refuge.

C'est elle encore, qui, dans le cœur même des Prêtres, des Cœnobites & des Moines, verse la soif des honneurs; qui profane souvent par d'indignes flateries, des bouches destinées à célébrer les grandeurs de Dieu; qui transforme en vils courtisans les chiefs de la Reli-

gion,

gion, qui les fait aspirer à des dignités de caprice, aux livrées humiliantes d'un Souverain étranger.

Paradoxe étonnant, mais vrai : on.
n'a guere une ambition démesurée, sans
y joindre une extreme bassesse. Curieux
de grandeur, sans savoir ce qui est véritablement grand, l'ambitieux rampe pour
s'élever, à la maniere des serpens, qui
ne s'élancent qu'en pressant la terre de
leur ventre.

Orgafie est brusque & féroce, volupatueux, vain & méchant: il ne sait rien: mais il décide. Il ne connoit ni Justice ni Lois: mais son caprice lui en tient lieu. Il avale paisiblement les affronts: mais il sait s'en dédommager, en outra-

geant les malheureux.

Un poste vaquoit; poste odieux, qui ne donne du pouvoir à celui qui le remplit que pour le malheur de ses concitoyens: Orgaste en est revêtu; c'étoit l'homme qu'il falloit pour le remplir. Il y faut prendre un ton impérieux: il est fier & hautain. Il y faut chatier: il est dur & inslexible. Il y faut juger militairement: quelle maniere de procéder peut être mieux assortie aux lubies d'un Juge quinteux?

# 94 LES MOEURS.

Vous vous étonneriez sans doute, si, avec tant d'aptitude pour l'emploi qu'on lui a consé, Orgaste en étoit dépouillé. Peut - il mieux répondre qu'il ne fait, aux vûes de ceux qui l'ont mis en place? Ne fait - il pas tout le mal qu'on exige de lui? Ne le fait - il pas avec fermeté, avec goût, sans trouble & sans remors? Quel homme mérite donc mieux d'ètre conservé dans son poste, ou de n'en être dépossédé que pour être porté plus haut?

Il est de regle, que ceux qui tienment les renes du gouvernement, récompensent mieux les ministres qui travaillent sous leurs ordres, des mauvaises actions qu'ils leur font saire, que des bonnes. Et cet usage paroit juste & raisonnable: l'honneur étant au-dessus de la vie; celui qui le soule aux piés pour le service d'un Grand, a plus fait pour son maître, qu'un brave qui n'auroit que versé son sang pour le désendre. Celui-ci ne risque que son corps: l'autre fait plus, il perd son ame.

Pourquoi Polydanas est-il fait Chevalier? C'est pour avoir eu la complaifance de commettre un assassinat. Peutêtre que la conscience allarmée a été vingt

fois

fois sur le point de saire manquer le coup: mais ensin il a su la dompter, & triompher de ses répugnances. Est-il un prix assez grand pour un si grand sa-crisice? Ne voudriez-vous pas qu'on vous récompensat de même pour avoir sauvé la vie à un citoyen? Quel effort vous en a-t-il coûté? Vous en etes assez payé par le plaisir inexprimable de l'avoir sait. Vous souhaiteriez sans doute retrouver tous les jours mille occasions semblables. N'enviez donc pas le sort de Polydamas: vous avez gagné bien plus que lui; & vous n'avez rien hazardé en comparaison de ce qu'il a perdu.

L'autre forte d'ambition est moins criminelle, mais plus puérile & plus ridicule. Elle ne s'enhardit pas jusqu'à briguer le rang des hommes qualifiés: elle le contente d'en affecter les manieres &

de les copier comme elle peut.

Le peuple est si persuadé qu'il est de la dignité d'un Grand d'être vain & arrogant, que quand un homme sorti du néant s'est mis en tête de faire oublier son origine, il ne croit pas pouvoir mieux faire, que de s'annoncer dans le monde par des fatuités. Ce seroit peutêtre en esset le moyen d'en imposer, s'il imitoit mieux ses modeles.

# 96. LES MOEURS.

Chryses entiché de cette manie, est parvenu à se donner un regard méprifant, un abord glacé, un ton rogue, un souris dédaigneux : il se fait présens ter des Placets, ne les lit point, & les répond d'un je verrai cela. Il a des Auteurs à sa table, des Prètres & des Comédiens; il les met aux prises & les raille: s'ils fe déconcertent, il ricane. Dans ses discours, dans sa démarche, dans ses gestes & ses attitudes, il est fat autant qu'un Marquis, mais il l'est avec moins d'aisance. Tous ses ridicules sont étudiés, on y voit l'art. De plus il ne bat ni ses vassaux ni ses valets; il paye exactement ses dettes, & compte avec son Intendant, il a lui-même évalué son patrimoine, il ne touche qu'au revenu, & n'entame point le fonds, qu'il compte un jour transmettre à ses enfans. Tant il est vrai que l'esprit de roture perce toujours par quelque coin! Un vrai Noble descendroit-il dans ces détails d'œconomie bourgeoise?

# ARTICLE II.

# DELA CIRCONSPECTION DANS LES PAROLES.

Son utilité, sa falicité, lorsqu'une fois les sentimens désordonnés sont reprimés. Division de cet Article en quatre puragraphes.

Savoir régir sa langue est une science rare, mais nécessaire & utile. On est déja bien savant dans cet art, on y a fait bien des progrès, lorsqu'on a commencé par discipliner son ame, qu'on en a réglé les pensées, les desirs & les sentimens; car la langue n'est que son interprète. Ce qui reste à faire est peu de chose, en comparaison de ce qu'on a déja fait: mais tout n'est pas suit cependant; car il est telles pensées, tels desirs & tels sentimens, qui, quoiqu'innocens, tant qu'on les renserme en soi-mème, seront indécens & blamables, si la bouche les divulgue.

Je puis avoir appris, sans que ma conscience en soussire, les galanteries de Phadime: mais je suis coupable, si

je viens à les publier.

: . . . . .

Il m'est permis d'appercevoir qu'Atys est un fat ennuyeux : mais je cessi d'être innocent, si je décoche contre lui des railleries trop sanglantes.

Pohydore m'a confié son secret volontairement, je ne le lui ai pas arraché; l'honneur n'est point blessé par-là, mais il le seroit si je trahissois Polydore.

Enfin je suis instruit, & je puis l'ètre sans crime, du détail des privautés usitées entre des époux, ou entre des amans qui vivent sur le même pié: je sai ma carte d'amour, mieux encore que la Mappe monde; si cependant j'en parlois en termes trop clairs, surtout devant le sex délicat sur ces matieres, j'offenserois l'honnèteté, la pudeur & les bienséances.

### §. I.

### De la Me'disance.

Ce que c'est précisement que médire. La médisance devenue plus rare par l'usage où l'on est de ne faire guere dans les Cercles autre chose que jouer. Le ton de la médisance varie suivant le génis du médisant.

Donne

Donner atteinte à la réputation de quelqu'un, ou en révélant une faute qu'il a commise, ou en découvrant ses vices secrets, est une action de soi-meme indifférente. Elle est permise & quelquefois même nécessaire, s'il en résulte un bien pour la personne qu'on accuse, ou pour celles devant qui on la dévoile. On fait bien d'informer un pere, des déportemens d'un fils libertin; un Abbé ou Prieur claustral, des déreg'emens d'un Moine vagabond; l'Etat ou le Prince, des projets téméraires d'un sujet factieux; le Public même, des noirceurs que cache au grand jour un hypocrite dangereux; surtout après qu'on a vainement essayé de corriger les coupables par de charitables remontrances. Ce n'est pas-là précisément médire.

On entend communément par médisance, une satyre maligne lachée contre un absent, dans la seule vue de le décrier & de l'avilir. On peut étendre ce terme aux libelles diffamatoires; médisances d'autant plus criminelles, qu'elles font une impression & plus forte & plus durable : auffi chez tous les peuples policés en a-t-on fait un crime d'Etat, qu'on y punit séverement.

On médit moins à present dans les Cercles qu'on ne faisoit les siecles passés, parce qu'on y joue davantage: les cartes ont plus sauvé de réputations, que n'eût pu faire une légion de Missionnaires, attachés uniquement à prècher contre la médisance. Mais ensin, on ne joue pas toujours; & par conséquent on médit quelquesois.

Tout le monde, ou peu s'en faut, se mêle de médire: mais chacun prend le tour le plus consorme à son caractere.

Le Misantrope Brgase médit sort ingénuement. Nomme-t-on quelqu'un devant lui: il débite aussi-tôt, avec la plus scrupuleuse exactitude, tout le mal qu'il en sait, & supprime avec autant de soin tout le bien qu'on en pourroit dire; ce n'est jamais que par le côté dissorme qu'il saisse l'original qu'il veut peindre.

La coquette Hermione s'acharne moins fur un sujet. Sa riche imagination lui en présente une soule, dont sa malice indulgente ne fait qu'ésquisser les portraits. En un quart-Pheure elle aura peint vingt originaux différens, qui elacun ne lui content qu'un mot, qu'un trait, qu'un léger badirage. L'admirable sile qu'Hermione pour médire!

La pieuse Dorothée est encore plus reservée; elle sait que d'est un péché que de dire du mal de ses freres, du moins sans nécessité: aussi ravement en dit-elle; au contraire, elle voudroit pouvoir louer tout le monde. A-t-elle à parles de quelqu'un: d'abord elle détaille tout ce qu'il a de bonnes qualités, & lorsqu'elle est arrivée aux mauvailes, elle s'arrète tout court; c'est là où l'on connoît la délicatesse de sa conscience; on sent bien qu'elle supprime des traits désavantageux au tableau, mais on ne peut les suppléer que par conjecture.

Elle est tombée sur la personne d'Héleue: "C'est, dit-elle, une semme très-, aimable, très spirituelle, élevée dans , les bons principes, mais .... Elle en demeure là. Quelqu'un, moins circonspect, auroit peut-être dit tout cruement: mais elle en a mal profité: Dorothée; en reste à son mais. On la questionne, on la presse: elle est impénétrable. "Non, dit-elle, ce n'est rien: ne vous , ai-je pas dit, qu'elle est aimable &

" spirituelle? "

### 5. II.

### DE LA RAILLERIE

Raillerie, moins criminelle que la médifance, mais ordinairement plus piquante; quelquefois innocente: quelles performes elle doit respecter; & dans les cas où elle est permise, quels caracterés elle doit avoir pour n'être point offensante.

La raillerie blesse moins l'équité naturelle & le droit des gens, que la médifance; par la raison que celui qu'elle attaque, étant présent, est pour l'ordinaire à portée de se désendre. Mais, si elle est. moins criminelle, elle est souvent plus offensante, parce qu'elle porte deux coups à la fois; l'un à l'honneur, & l'autre à l'amour propre : elle flétrit & déconcerte. Le tour malin qu'elle prend, ajoute presque toujours au chagrin qu'on ressent, d'etre taxé d'un défaut, d'un travers ou d'une foiblesse, le dépit humiliant de n'avoir pas repoussé à l'instant le trait moqueur par une saillie plus mordante. On aimeroit mieux être décrié absent, que d'être raillé en face.

Cepen-

Cependant la raillerie n'est pas toujours un outrage, ni par conséquent un crime: il en est d'innocentes, qu'un bel Esprit \* du siecle dernier, comparoit à des éclairs qui éblouissent sans brûler.

Si l'esprit & la prudence marchoient toujours de compagnie, tout railleur seroit circonspect, car un railleur n'est jamais un stupide. Mais bien loin que l'esprit, & surtout cette sorte d'esprit qui forge des traits mordans, soit prudent & reservé: plus il est vis & sécond en saillies, plus aussi, pour l'ordinaire, est-il inconsidéré. On a tant de peine à sacrisser un bon mot, qu'on ne tient guere, quand il se présente, contre la démangeaison de briller, dût-on, en le lachant, perdre un ami, dégoûter un biensaiteur, ou aliéner un patron.

Je ne défens point de railler: ce seroit trop affadir les conversations; ce seroit mettre trop à l'aise les vices & les ridicules. La raillerie est un sel, agréable, quand sa dose est modérée; mais acre, quand on le prodigue. Raillez, si l'humeur vous y porte: mais rail-

lez avec prudence.

4 Epar-

<sup>\*</sup> Mademoiselle de Scuderi.

# io4 LES MOZURE

Epargnez ceux que l'âge ou le caractere a placés au-dessus de vous: c'estune imprudence odieuse que de railler un homme à cheveux blancs, un Pere,

un Maitre, un Magistrat.

Ménagez aussi ceux qui sont au dessous, si vous n'avez sur eux aucun droit de correction: votre supériorité leur imprimant un respect timide, vous les livre sans désense. C'est attaquer avec trop d'avantage; c'est tirer des coups de seu sur un homme nud & sans armes; c'est terrasser un ensant.

Mais s'ils vous sont subordonnés, l'usage de la raillerié ne vous est pas interdit: c'est un moyen, souvent très-efficace, pour les plier au joug de la vertu.

des bienséances. On s'abstient plus
facilement des actions dont on rougit,
que de celles dont on appréhende les suites. La jeunesse téméraire s'étourdit souvent sur ses craintes: mais l'amour-propre, piqué par une sanglante ironie, en
ressent toute l'amertume. On se corrige
quand on ne peut pas se venger.

C'est sur-tout entre les égaux que la raillerie est permise. C'est alors un jeu d'esprit innocent, un ingénieux combat, dont le sort changeant & mobile,

amule

amuse agréablement, pourvu que les combattans soient à peu près de même sorce; car c'est une lacheté que de railler quelqu'un qui n'a pas reçu du Ciel le don de la repartie.

La raillerie, même entre égaux, doit

être rare, délicate & modérée.

Un esprit bien-sait, qui sait entendra raillerie, se lasse pourtant à la fin de plai-santeries perpétuelles: il entre en désidance, il soupçonne qu'on le méprise, qu'on le veut rendre ridicule. Cette idée, qui le trouble, lui ravit son enjouement: ce n'est plus qu'en esquivant qu'il soutient encore la joûte; sa désaite est assurée pour peu que vous le pressiez, mais gardez-vous de le faire. Dans un combat d'esprit, surtout avec des amis, on doit craindre de remporter un avantage trop complet.

La raillerie, pour être délicate, doit ne toucher qu'à de foibles défauts, ou qui du moins passent pour l'être; ne relever que des fautes légeres, dont la conviction n'entraine point avec soi le deshonneur & l'infamie, & ne fasse pas à l'amour propre une plaie trop sensible.

Raillez Memnon sur un air gaucho & décontenancé lorsqu'il se prête à danfer un menuet: vous ne l'offenserez point, il en rira comme vous; c'est un sage, qui par conséquent ne se fait pas un point d'honneur de sauter méthodiquement.

Raillez Lucile fur la durée de fa toilette: au fond de l'ame elle s'en applaudit, intimément persuadée que le tems qu'elle a mis à rehausser l'éclat naturel de ses charmes, n'a pas été un tems

perdu.

Raillez Pindévot Alcandre sur son irreligion: vous le flattez, il s'en fait

gloire.

Mais ne raillez point un Auteur sur la chûte d'un ouvrage qu'il vient de rendre public; ménagez la couardise devant le poltron Casenove; laissez en paix le cocuage devant le commode Eugamete.

Même sur des sujets légers, ne raillez que modérément. C'est un procedéinjuste que de lancer, pour de simplesminucies, des sarcasmes inhumains. Les rieurs seront pour vous : on prend

Les rieurs feront pour vous: on prend' plaisir à vos malignités, mais on vousredoute en fecret; vous excitez les ris, mais vous ne gagnez point les cocurs.

### S. III.

### De l'Indiscretion.

Indifcretion, injuste autant qu'imprudente; n'est pas moins une seute, quand on n'auroit pas promis le secret. Garder soi-même son secret. Inconvénient d'être consident d'un indiscret. Ne jamais décéler le secret d'autrici, sous quelque prétexte que ce soit; se le cacher, s'il est possible, à soi-même; ou du moins se comporter comme si on l'ignoroit.

L'indifcretion est un crime où l'injustice se joint à l'imprudence. Reveler
le fecret ou d'un ami ou de tout autre, c'est disposer d'un bien dont on
n'étoit pas le maître, 'c'est abuser d'un
dépôt: & cet abus est d'autant plus criminel qu'il est toujours irremédiable. Si
vous dissipez des sonds qu'on vous avoit
donnés en garde, peut etre ne sera-t-il
pas impossible de les restituer un jour :
mais comment faire rentrer dans les témebres du mystere, un secret une sois
e 6 divulgué

### 108 LES MOEURS.

Qu'on ait promis de garder le filence, ou qu'on ne l'ait pas promis, on n'y est pas moins obligé, si la confidence est telle qu'elle l'exige d'elle-même: l'écouter jusqu'au bout, c'est s'engager à ne

la point révéler.

Recommander à son confident la discrétion, s'il est prudent & circonspect, c'est une précaution de trop, il fauroit bien se taire sans cela: la recommander à un fot, c'est un soin aussi superflu; sa promesse ne met pas votre secret plus à l'abri. Il ne croit pas, s'il me l'a point promis, être obligé à se taire: & si par hazard il se tait, ce sera faute de mémoire ou d'occasion. Mais si malheureusement il a promis d'ètre discret, l'occasion & la mémoire ne pourront pas hi manquer. Sa promesse lachée, il la pese & l'examine, ce qu'il n'avoit pas fait avant: il sent qu'il s'est trop avancé; il voudroit bien retenir sa parole. Quel pesant sardeau qu'un fecret, pour un homme sans jugement? Il n'a garde d'oublier ce que vous lui avez confié: peut - on porter, fans y songer, un poids aussi accablant? It eroit que chacun s'apperçoit de l'emharras qu'il éprouve au dedans, qu'onpénetre

pénetre au fonds de son ame, & qu'on y lit votre secret: & pour s'épargner le chagrin d'être à la sin deviné, il se résout à vous trahir; mais après avoir averti le nouveau confident, de songer que ce qu'il lui découvre est de la dernière importance.

Croyez-moi, rien n'est plus sûr que de garder soi-mème son secret : mais sic'est une charge qui vous importune & vous pele, est-ce à vous de trouver mauvais qu'un autre veuille à son tour

s'en débarraffer aussi?

Aphrosme me tire à part d'un air mystérieux, & me chuchotte à l'oreille. "Vous connoissez bien, me dit-elle, ce Mylord qui fréquente ici : eh bien, demain il me fait Mylady; les Arti-, cles sont tous dressés : mais de la dif-

,, crétion s'il vous plaît; ce seroit un.
,, homme à rompre tout net, s'il savoit

" que j'eusse parlé. "

A peine l'ai-je quittée, que vingt autres confidens viennent en foule m'informer de ce que je fai comme eux. Aplarofyne apprend elle-même que c'est la nouvelle du jour: & me voilà confondu, bien à tort, avec un tas de causeurs désœuvrés. J'aimerois presque autant

autant garder des effets volés, que d'ètre dépositaire du secret d'un babillard.

Cependant foyez sur vos gardes : quoiqu'unique consident, vous pourriez trouver sur vos pas des curieux rusés, qui, seignant de l'etre aussi, s'instruiroient par votre bouche de ce qu'auparavant ils ne faisoient que soupconner. C'est un stratagème commun, un piege presque usé, mais où cependant des duppes viennent encore se prendre tous les jours.

Je dis plus, quand il seroit vrai que celui qui vous donne sa confiance, l'auroit partagée avec d'autres; ce n'est passane raison qui vous dispense du secret: vous le devez toujours garder inviolablement, sans vous ouvrir même aux autres confidens qu'on vous a associés. Que savez-vous s'il n'est pas important que les uns vis-à-vis des autres, vous paroissiez ne rien savoir.

"Mais, dites-vous, quelques-uns, d'entr'eux ont parlé." Qu'en prétendez-vous inférer? L'infidélité d'autrui autorise-t-elle la vôtre? Encore un coupvous êtes chargé d'un dépôt: nul ne peut vous libérer que celui qui vous l'a remis. La personne de qui vous tenez

le fecret, est seule en droit de vous délier la langue.

Une rupture même, survenue entre deux amis, n'est point un titre qui éteigne l'obligation du secret : on n'est pas quitte de ses dettes en se brouillant avec son créancier. Quelle horrible persidie que d'employer à son ressentiment, des armes qu'on auroit tirées du sein même de l'amitié! Quoiqu'on ait cessé d'être unis par cette tendre affection, est-on affranchi pour cela de la droiture & de la bonne soi?

- En-vain allegueriez-vous, que c'est précisément par son indiscrétion, que l'ingrat que vous détestez a mérité votre haine. Etrange projet de vengeance! Quoi, pour punir un traître, vous consentez à devenir aussi perside que lui!

On doit, pour ainsi dire, loger le secret d'autrui dans un recoin de sa mémoire où l'on ne souille jamais: il saut, s'il est possible, se le cacher à soi-mème, dans la crainte d'être tenté d'en tirer quelque avantage. S'en prévaloir au préjudice de celui dont on le tient, ou pour sa propre utilité, ce seroit user d'un bien dont on n'est pas propriétaipe; usurpation, que le desir de la vengeance. geance, déja criminel par lui-même,

n'est pas capable d'excuser.

Vous connoissez Asponde: il occupe un poste éminent; peut-être ne doutez-vous pas, qu'il n'y soit parvenu par ses talens & sa capacité. Non : c'est par une trahison. Son ami Philostete brigubit ce poste avant lui: ses mesures étoient bien prises; ses concurrens étoient tous écartés; il alloit l'obtenir, lorsqu'il vint trouver Asponde, pour lui faire part de sa joie. Le lendemain Asponde étoit en possession du poste, "J'employerai," dit-il alors à Philoctete, qui, malgré l'évidence, doutoit encore de cette affreuse perfidie, "j'emn ployerai de tout mon cœur, pour vous rendre service, les amis & le n crédit que mon nouveau rang me n donne: mais, ne m'en veuillez point, n cette place me convenoit, je l'ai prise pour moi - même; n'en eussiez-vous , pas fait autant? Non, traître, lui n dit Philoctete, si j'eusse été ton confident. "

Combien seroit-ce un attentat plus énorme, de s'armer des bienfaits - mèmes dont on s'est vu combler, pour trahir son bienfaiteur! Il est des faveurs

de nature à demeurer toujours secrettes: autant, la reconnoissance oblige à publier les autres, autant doit-elle se taire plus scrupuleusement sur celles-là. Mais celles qu'on devroit publier, on s'en tait par ingratitude; & celles qu'on devrois

taire, on les publie par vanité.

Corylas est un aimable, un galant fait pour les bonnes fortunes. Voulez-vous savoir le détail des siennes : vous n'avez qu'à le mettre sur ce chapitre, il n'en fait mystere à personne. Je ne garantirois pas qu'il n'en exaggere le nombre; mais enfin, il ne fait qu'exaggérer tout au plus; & le Public lui rend justice sur quelques-unes, qu'il n'a pas, dit-on, supposées. Il a compté Nerine au nombre de ses conquêtes: Nérine en porte un témoin. qui le justifiera dans quelques mois. It s'est loué des complaisances de Chrie: elles ont été si connues, qu'on ne lui voit plus d'amant qui les mette encore à l'épreuve. Il a tympanise Aminte: la belle, dans le fond d'un Clottre, pleure à présent sa foiblesse, dont ses larmes font la preuve. Il s'est vanté d'avoir séduit Léonore; les fureurs de l'époux, bien convaincu de son affront, n'ont que trop attesté le triomphe de l'amant. 6. IV.

### §. IV.

### DES DISCOURS LIBRES.

La modestie dans les discours est surtous nécessaire d'un sexe à l'autre. On peux parler de tout en faisant choix d'expressions hométes. Garder encore plus de retenue devant les silles que devant les femmes. Quelle est l'Ecole où l'on apprend cette retenue dans les paroles.

Je n'entends point exclurre des conversations, les matieres galantes: je ne veux qu'indiquer le ton sur lequel il,

convient d'en parler.

Sans tomber dans l'obscénité, on prend ses coudées un peu plus franches dans les assemblées qui ne sont composées que de personnes d'un mème sexe. Et des gens qui se prétendent bien informés, soûtiennent que les Dames ne nous cedent en rien pour la naiveté du discours, lorsque libres du soin gênant de se guinder par rapport à nous, elles n'ont à parler que devant des témoins semelles.

Pour s'exprimer sur les matieres dont la pudeur peut s'allarmer, il est deux langues tout - à fait différ ntes. L'une est celle des Medecins, des Matrones & des Rustres: ses expressions sont erues, énergiques & choquantes L'autre a des mots choisis, des périphrases mystérieuses, des tournures énigmatiques, des termes entortillés. Elle donne aux sujets un fird qui les embellit, ou qui du moins leur ôte ce qu'ils avoient de rebutant : elles les couvre d'une gaze légere, qui, sans les cacher aux yeux, en rend la vûe plus suppor-C'est cette langue que les gens bien - nés parlent devant le beau fexe. Quoiqu'elle puisse sembler obscure, au fond elle ne l'est pas; on est convenu de s'entendre à demi-mot. Nos Dames ont l'intelligence aisée & l'oreille délicate: ce seroit leur faire injure que de s'exprimer devant elles avec trop de clarté; leur imagination, dit un Ecrivain moderne\*, aime à se promener à l'ombre. Ce sexe aimable est partagé en deux

Ce sexe aimable est partagé en deux bandes: l'une comprend ce qu'on appelle les filles, c'est-à-dire, les Vierges, ou du moins celles qui sont réputées l'ètre: l'autre est la classe des semmes, c'està-dire.

<sup>\*</sup>L'Editeur de Marot, Ed. de la Haye, 1731.

# rm Lus-Manuit.

à-dire, de celles qui sont, ou qui ont été engagées dans le mariage. Celles-ci nous gènent moins: on peut parler de tout avec elles, il n'est question que du choire des termes pour ne les point offenser. Mais pour les autres, elles sont suppo-fées ignorer une infinité de choses dont les semmes sont instruites: or il seroit messant que nous les entretinssions, du moins en termes intelligibles, de ce qu'il leur sied d'ignorer. On ne peut donc, en leur présence, porter trop loin la réserve dans le langage & les expressions.

La maxime d'un galant homme est de ne jamais hazarder aucun discours licentieux, dont les Dames qui l'entendent, puissent rougir & s'offenser. Dans le monde poli, un Cynique est un vrai monstre.

Mais quelles font, me direz-vous, ces expressions trop libres, dont la pudeur du sexe est blessee? Quelles sont celles qu'il y faut substituer? Et quand, après une étude pénible, je saurai les discerner toutes, qui me répond qu'un même mot, dont Apase ne s'essarouche point, ne sera pas monter la rougeur au front de Life?

Pour

Pour bien savoir une langue, il la saut étudier chez le peuple qu'il a parle: & c'est chez ce même peuple qu'il faut aussi la parler, si l'on veut se faire entendre. Or ce langage eirconspect, purgé d'expressions sales, de détails impertinens & d'équivoques indécentes, c'est la bonne compagnie qui seule le sait parler: ce n'est que là qu'on peut l'apprendre, & s'exercer à le parler à son tour. Mais il me reste à définir ce que j'entens par la bonne compagnie.

Retranchez d'abord les groffiers & les impolis, les gens sans mœurs, sans délicatesse & sans goût; écartez aussi les dévotes & les precieuses, les pédans & les petits-maîtres: ce qui vous restera -pourra former la bonne compagnie. Ce sera une societé de gens de bien, d'une humeur facile & liante, où la vertu, le bon ordre & les bienséances seront toujours respectées. On y sera un fonds commun d'enjouement, d'esprit, de gaieté; où chacun des membres contribuera pour sa part. La liberté y aura place, ·la licence en sera exclue: on y admettra le plaisir, mais fans en bannir la fageffe.

# ARTICLE III.

DELACIRCONSPECTION DANS
LES ACTIONS, OU DES
BIENSEANCES.

De quelles actions il est ici question. Ce qui rend cette circonspection necessaire. En quoi consiste l'art des bienséances.

Ce n'est pas ici la place de tracer à mon lecteur un plan général de conduite: je n'ai pas dessein de rensermer dans cet article un traité de morale complet. Je suppose ici, comme j'ai fait dans l'article précédent, où je traitois de la circonspection dans les paroles, que les dispositions du cœur, les desirs & les sentimens sont déja réglés & contenus dans de justes bornes: or dans cette supposition, je n'ai plus à craindre ni des désordres ni des crimes; il n'est plus question que de proscrire certaines actions messéantes, qui, sans partir d'un fonds vicieux, ne laissent pas d'etre répréhensibles.

Si nous n'avions que Dieu pour témoin de nos actions, le cœur étant sans repro-

reproche, nos démarches le seroient aussi; car c'est sur le cœur qu'il nous juge: mais les hommes au contraire ne nous voyant que par dehors, c'est par nos actions qu'ils jugent de nos sentimens; c'est sur le rapport de leurs sens qu'ils nous pesent & nous apprécient. Il faut donc, par intéret & par devoir, ne point donner lieu volontairement à des foupçons dont notre gloire soit bleiles. Je dis par interet: parce qu'ayant besoin sans cesse du secours de nos semblables, il nous importe de nous en faire estimer; car ils regleront leur bien-veillance & leurs bons offices sur l'estime qu'ils auront conque pour nous. Je dis aufsi par devoir: parce que c'en est un en esset, que de contribuer à la perfection de nos semblables, par une conduite qui leur inspire du goût pour la pratique du bien.

Il ne suffit donc pas d'avoir la vertu dans le cœur, il la faut rendre visible: il faut qu'elle répande sur toutes nos actions, un coloris si lumineux, qu'elles ne soient point équivoques, ni suscep-

tibles d'interprétations sinistres.

Eusèbe craint Dieu , l'honore & le fert: cependant il passe pour impie. Ele pourquoi? C'est qu'il fronde imprademment le culte que l'usage a établi chez ses concitoyens. Il n'encense point le Dieu de son pays: on en conclut qu'il est Athée.

Evergete est compatissant, liberal & officieux: mais il a l'abord froid, la parole breve & le regard imposant. Les enalheureux, que leur misere rend timides, n'osent franchir ces dehors effrayans: si quelque infortuné l'eût osé faire, il ne s'en sût pas retourné sans remporter des consolations & des soulagemens réels. Mais Evergete cache son humeur biensaisante sous un accueil rebutant; on le croit dur & inhumain.

Adelaide est vertueuse, attachée à son époux & sidele à ses devoirs: mais sa parure est recherchée, sa conversation est libre, & ses cotteries décriées. On n'ira pas souiller au sond de son ame, pour s'assurer de ses mœurs: son procès est tout fait, elle est réputée coquette.

Le grand art des bienféances confifte dans deux points : 1°. Ne rien faire qui ne porte avec foi un caractere distinct de droiture & de vertu. 2°. Ne faire même ce que la loi naturelle

### IL PARTIE

12T

'elle permet ou ordonne; que de la maniere & avec les réserves qu'elle prescrit.

Le premier de ces deux points est la source des bons exemples; l'autre, de l'honnêteté publique.

### §. I.

### DES BONS EXEMPLES.

Nécessité des bons exemples; leur utilité; leur efficacité, plus grande encore dans la personne des Grands, que dans celle des particuliers.

La maniere d'aimer nos semblables, est de leur souhaiter les biens que nous jugeons les plus propres au bonheur de l'homme, & de les leur procurer, s'il est en notre pouvoir de le faire. Rien n'y étant plus propre que la vertu; le premier & le plus important devoir de la societé, est donc, de la montrer dans tout son éclat, à ceux qui nous environment, pour leur en inspirer l'amour. Or l'exemple est le moyen le plus essicace pour opérer cet esset; & c'est souvent le seul qu'on ait en main.

Tous les hommes ne font pas des Livres, des Sermons ou des Loix; tous n'en ont pas le talent, le loisir ou l'autorité: & ce ne font-là, d'ailleurs, que des tableaux sans vie, qui remuent rarement le cœur, & ne présentent de la vertu que des images imparfaites & tronquées: la plume & la parole même, ainsi que le crayon ou le pinceau, ne peignent que la superficie des sujets, ne leur donnent qu'une face, qu'une attitude unique; & ne sauroient imprimer le mouvement à des portraits.

L'exemple est un tableau vivant, qui peint la vertu en action, & communique l'impression qui la meut, à tous les cœurs qu'il atteint. Or chacun peut donner des exemples de vertu; puisqu'il ne faut, pour le faire, qu'agir en homme

vertueux.

Admirons la fagesse divine, qui de tous les moyens capables de contribuer à la fainteté des mœurs, a rendu pratiquable à tous les hommes, précisément ce-lui dont l'esset est le plus sûr. Quelques - uns, à la vérité, y contribuent plus que d'autres: mais ensin tous peuvent y contribuer plus ou moins.

Tous les astres sont radieux: mais tous n'ont pas une sphere également étendue. Il en est de-mème des modeles de vertu. Chacun d'eux, dans le cercle qu'il occupe, éclaire & vivisie ce qui l'approche: mais un Monarque ou un Prince, s'il est vertueux, répand ses influences salutaires beaucoup plus loin, qu'un citoyen isolé, qui vit dans un état obscur. Ce n'est pas que l'homme vertueux, placé sur le throne, soit un astre par lui-mème plus lumineux que l'homme privé: mais c'est que ses rayons partent d'un lieu plus élevé.

# §. II.

# DE L'HONNESTETE' PUBLIQUE.

Ce que c'est qu'offenser l'honnêteté publique. Si la pudeur est une vertu d'invention bumaine; pourquoi la nature a inspiré ce sentiment. Difference entre la pudeur Es la chasteté. Actions qui blessent l'honnêteté publique.

Offenser l'honnèteté publique, c'est manquer à des bienséances d'une étroite obligation.

£ 2

Vous

Vous êtes l'époux d'Agathe; & en cette qualité vous avez des droits sur elle, qu'elle ne vous conteste pas: mais le Temple où l'on vous les a accordés y n'est pas le lieu où l'on vous permet d'en jouir; & les témoins de votre engagement solemnel, ne doivent pas l'ètre de vos tendres embrassemens.

Thishé souhaite ardemment d'ètre dans les bras de Pyrame, ce desir n'est point un crime: mais il ne faut pas qu'elle s'y jette. Qu'elle soûpire en secret après l'instant heureux qui doit l'unix à son amant; qu'alors elle se prète sans scrupule à ses innocentes caresses, à la bonne heure, son devoir n'en souffrira pare: mais qu'elle n'aille point au-devant, par un empréssement trop lascif.

La reserve & la modestie sont, dans le beau sexe, des persections très-réelles : & la pudeur n'est assurément point un

fentiment d'invention humaine.

L'homme étant le plus bel ouvrage de la nature, elle a apporté un foin singulier à sa conservation; & pour en perpétuer l'espece, elle a attaché aux moyens de la reproduire, des plaisirs si viss & si délicats, qu'ils tentent même & séduisent, comme les autres, ces Philosophes dosophes altiers, qui se prétendent d'ailleurs fort supérieurs aux impressions des sens. Or la pudeur qu'elle inspire au beau sexe, est un de ces charmes attrayans, qui répand sur la jouissance une nouvelle dose de volupté, en y ajoûtant du mystère.

Qu'on ne croye point cette fin indigne de la majesté du Créateur, & qu'on ne se persuade pas qu'il se soit dégradé en pourvoyant à nos plaisirs. Ouvrez les yeux, & promenez vos regards sur toute la face de l'Univers; descendez au sond des sleuves & des mers; pénétrez jusqu'aux entrailles de la terre: parmi les ouvrages du Tout-Puissant, vous n'en rencontrerez pas une millieme partie essentiellement nécessaire à nos besoins; tout le reste est fait pour nes plaisirs.

Ne confondez pas cependant la pudeur avec la chasteté. La pudeur est, si
l'on veut, une sorte de vertu; mais
qui, j'ose le dire, n'est pourtant que de
bienséance, & sondée uniquement sur
l'honnèteté publique. J'en apporte pour
preuve, qu'il est des cas, où elle peut
licitement rabattre de sa rigueur, au lieu
que la chasteté ne sousser pense;

f 3 pense;

### 126 LES MOEURS.

pense: or c'est-là le caractere de la véritable vertu. La sincérité, par exemple, en est une; elle est toujours indis-

pensable.

La pudeur & la chasteté sont deux choses si dissérentes, que telle semme ne laisseroit pas voir son bras nud, qui au sond du cœur brûle d'une slamme adultere. Telles sont singulierement les Dames Orientales, qui pour la plûpart n'ont pas moins de lubricité, que de pudeur.

L'obscurité, la nuit & la solitude, dispensent de la pudeur, & ne dispensent

pas de la chasteté.

Mettez en général au nombre des actions sur lesquelles il convient d'étendre un voile épais, toutes celles que l'instinct naturel nous fait dérober au grand jour. Je n'en détaillerai aucune : ce se-roit blesser moi-même cette honnêteté publique, dont je traite; qui ne doit pas être moins respectée dans les écrits que dans les actions.

### CHAPITRE IL

### DE LA FORCE.

De quelle sorte de force il est ici question : quand & à quoi elle est nécessaire. Division de ce Chapitre.

N s'attend bien fans doute qu'il ne fera pas ici question de la force du corps. Cette qualité, n'influant pas sur les mœurs, est étrangere à mon sujet. Je ne traite ici que de celles qui portent le nom de vertus: or il n'y a pas plus de vertu à être aussi fort que Samson qu'à ètre aussi grand que Goliath. La force dont j'entends parler, est cette noblesse de fentimens qui éleve l'ame au dessus des craintes vulgaires, & lui fait braver, quand il en est besoin, le danger; la douleur & l'adversité. Je dis, quand il en est besoin; car s'y jetter tête baissée & sans nécessité, c'est plutôt folie que grandeur d'ame.

Or quand est-il besoin de se résoudre à souffrir? C'est sans doute lorsque le mal est inévitable, ou lorsqu'il en résulte un plus grand bien. Supporter un mal qu'on ne fauroit empêcher, c'est patience: s'exposer volontairement à souffrir pour le bien qui en reviendra, c'est courage.

### ARTICLE L

#### DE LA PATIENCE.

Maun de quatre sortes, auxquels la patience est nécessaire : pour quelle raison elle l'est.

On peut réduire à quatre classes, les peines dont notre vie est traversée: I. Les maux naturels; c'est-à-dire, coux auxquels notre qualité d'hommes & d'animaux périssables nous assujettit. 2. Coux dont une conduite vertueuse & sage nous auroit garanti, mais qui sont des suites inséparables de l'imprudence ou du vice; on les appelle châtimens. 3. Ceux par lesquels la constance de l'homme de bien est exercée : telles sont les persecutions qu'il éprouve de la part des méchans. 4. Joignez enfin les contradictions que nous avons sans cesse à essuyer, par la diversité de sentimens, de mœurs & de

Le caracteres, des hommes avec qui nous vivons.

A tous ces maux la patience est non seulement nécessaire, mais utile. Elle est nécessaire; parce que la loi naturelle nous en fait un devoir, & que murmurer des événemens c'est outrager la Providence. Elle est utile; parce qu'elle rend les sousfrances plus légeres, moins dangereuses. & plus courtes.

Abandonnez un Epileptique à lui-mb me: vous le verrez avec effroi se frapper, se meurtrir & s'ensanglanter. L'Epilepsie étoit déja un mal: mais il a bien empiré son état par les plaies qu'il s'est faites. Il eût pu guérir de sa maladie, ou du moins vivre en l'endurant : il va périr de ses blessûres.

( L

### DES MAUX NATURELS.

· Ce que c'est que les maux naturels; s'ils sont en grand nombre; quels sont les plus sensibles. Motifs de patience dans ces maux: soûmission à la volonté de Dieu, qui, en nom créant, nous y a a∏ujettis. £ 5

**Pai** 

. Zii

#### LES MOEURS 130

l'ai déja dit que les maux naturels sont ceux que le Créateur a inséparablement attachés à la condition humaine : or ces maux ne sont pas en si grand nombre qu'on pense. Les incommodités de l'enfance, les douleurs de l'enfantement, la perte des personnes qui nous sont cheres, les infirmités de la vieillesse, & la mort: voilà, je crois, tous les maux naturels. Tous les autres, ou font des maux chimériques, ou sont les fruits amers des désordres du genre-humain. Je n'en excepte pas même les maladies; parce qu'elles sont aus-si, pour l'ordinaire, l'ouvrage de l'hom-me, & ne doivent guere leur origine qu'à son imprudence, à sa mollesse ou à Lon intempérance.

Or de tous les maux naturels, je ne vois de sérieux que la mort des person-nes qui nous sont cheres, & la nôtre. Ce sont-là les deux seuls cas qui exigent quelque fermeté d'ame. Pour tous les autres, il ne faut qu'une vertu très-commune, ou il n'en faut point du tout.

J'ai oublié depuis plus de trente ans, quels sont les maux de l'enfance : mais quels qu'ils foient, ils n'appartiennent point à mon sujet, parce qu'il n'est point

d'argu-

d'argumens sur la patience, qui soient à la portée de cet âge. D'ailleurs qu'un ensant au berceau soit patient ou ne le soit point, ce sont choses, je crois, fort indissérentes pour les mœurs : on n'en exige pas de quiconque n'a encore que de l'instinct. Saint Augustin n'est pas le seul qui ait battu sa nourrice : mais il est peut - être le seul qui se soit reproché sérieusement de l'avoir fait. Ce pieux: Docteur avoit assurément la conscience bien timorée.

Pour les douleurs de l'enfantement, je ne sai pas jusqu'à quel point elles sont aigues: mais je me persuade qu'elles sont supportables, par l'intrépidité des veuves qui se remarient, & par l'exemple des bètes, qui les souffrent patiemment.

Quant aux vieillards, je ne les trouves pas non plus fort à plaindre; parce qu'à mesure que leurs infirmités s'accroissent ou se multiplient, leur sentiment s'assoiblit aussi; & que le plaisir qu'ils ont de vivre, les dédommage des peines de la vie. Le grand chagrin pour un vieillard, c'est de mourir : un jeune homme s'y résout heaucoup mieux. Mais perdre un ami, un fils, un perre, une époufe tendrement chérie: veils des coups violens, de ces coups qui attaquent le cœur, la partie la plus fensible de nous-mêmes: c'est alors qu'il faut rappeller toutes les forces de son ame, pour en souvenir la rigueur.

Telle plaie, faite sur un corps sain, ent été guérissable, qui ne le sera pas s'il est malade ou cacochyme. Il en est de même des blessures de l'ame: quelque bien constituée qu'elle soit, elle enressent une douleur aigne; mais la bonté de son tempérament, c'est-à-dire, sa vertu, (car c'est-là la santé de l'ame) prévient au moins les désaillances & l'abattement, & reserme ensin la blessure, dont il ne restera tout au plus qu'une légere cicatrice.

Dans les grandes douleurs, soit des l'ame, foit du corps, il est deux écueils. à éviter, l'impieté & la foiblesse. Appliquons cette maxime à un cas partisulier.

La mort vous a ravi une épouse aimable, accomplie de tous points, qui réunissoit dans sa personne, les sept qualités que le grand Henri\*, bon connoisseure

<sup>\*</sup> Mem. de Sully, Lib. IX. Ed. Lon. 1747.

moisseur assuréments, vouloit trouver dans une seinmes de la étoit belle, sage, douce, spirituelle, séconde, riche, & d'extraction noble. Est-ce une raison pour attaquer de Ciel, pour accuser le destin de cruauté, c'est-à-dire, la providence d'injustice? Est-ce une raison pour vouloir cesser de vivre, pour abandonner vos emplois, & négliger vos devoirs; pour vous livrer à des emportemens surieux, ou pour vous laisser aller à un engour dissement stupide?

Votre impatience est un mal de plus, qui ne remédie pas à celui dont vous gémisses: & ce qui est pis encore, c'est une revolte injuste & criminelle, contre l'autorité suprème du Monarque uni-

verfel.

Votre épouse étoit née mortelle, vous l'aviez prise sur ce pié-là; sa mort, que vous avez dû prévoir, & que vous avez même prévue, est arrivée: qu'y a-t-il dans tout cela qui puisse justifier vos plaintes? Dieu vous l'avoit prètée seulement pour un tems, sans vous en désigner le terme; ce terme est expiré: quelle injustice vous fait - il en vous la retirant? Vous ne vous attendiez pas à la perdre si-tôt. Eh, pourquoi? puisqu'il

# 134 LES MOEURS.

qu'il ne vous avoit pas assuré que vous la possederiez long-tems. Est-ce à lui qu'il faut s'en prendre, si vous vous êtes flatté sans fondement? On s'accourtume trop à jouir, & l'on fait de sa posfession actuelle un titre pour l'avenir. Il étoit au moins aussi probable, que votre épouse mourroit avant vous, qu'il l'étoit qu'elle vous survécût: & vous trouvez fort étrange qu'elle ait passé la premiere! Si la mort fut venue vous enlever avant elle; est-il bien sur que vous n'eussiez pas encore trouvé des prétextes pour vous plaindre? Ne vous seriez - vous pas fait une peine de celle que vous supposez que votre mort lui eût causée? Il a pourtant fallu nécessairement, ou que l'époux mourût avant l'épouse, ou que celle-ci le devançat dans le tombeau. Ou bien eussiez-vous désiré mourir tous deux au même instant? Mais en le desirant, acquériezvous le droit de l'exiger?

J'opere enfin quelque effet sur votre ame: vous voilà résolu à ne plus insulter Dieu par des murmures impies. Mais, ce n'est point encore assez : vous avez fait un pas du côté de la vertu; approchez-vous aussi de la raison. Vous respectez.

respectez la main qui vous afflige: mais vous succombez encore sous le poids de l'affliction.

Les larmes qui vous roulent dans les yeux, vous grossissent les objets, ou vous les font voir du moins sous des formes qu'ils n'ont pas. Vous pensez être le plus malheureux des hommes; il n'est point de situation que vous ne croyez préférable à la vôtre : cependant la perte que vous avez faite, ne vous met pas dans un état de souffrance; ce n'est qu'une privation de plaisir. Je ne sai s'il ne seroit pas moins dur d'être séparé par la mort d'une épouse qu'on aimoit, que d'être obligé de viwre avec une qu'on hairoit. Ce supplice est du moins plus long, plus égal & plus soûtenu : au lieu que les regrets; quelque violens qu'ils foient, vont toujours en s'affoiblissant.

Mais c'est encore sur quoi l'on se fait illusion: on se persuade qu'on sera triste toute sa vie. On s'imagineroit manquer de délicatesse dans le sentiment, si l'on osoit présager, qu'un jour on se consolera: on se croit en proie pour toujours à un désespoir accablant; & pour aigrir sa douleur, on accumule en quelque sorte:

# 136 LES MOEURS

sorte l'avenir avec le présent. Avant de posséder l'objet que vous regrettez, éprouviez-vous ce vuide affreux que sa perte vous fait sentir? Hé bien, rapportez-vous en au tems, son effet est infaillible: vous vous recrouverez enfin précisément dans l'état où vous étiez alors. Après un long intervalle, avoir perdu, ou n'avoir jamais possédé, sont presque une même chose. Vos regrets se transformeront en un souvenir tendre, qu'un nouvel engagement pourra même un jour effacer. Ma conjecture vous offense: mais dans dix ans elle vous paroîtra plus vraisemblable & moins. injurieuse.

Mais voici un autre spectacle qui attire ma pitié. Ce n'est plus un époux en larmes sur la tombe de son épouse : c'est le vieux Zozime mourant. Son visage have & tiré, son teint livide, ses yeux ternes, assurent déjà l'espoir de ses avides héritiers. Son médecin l'abandonne: que faire sur un corps usé dont tous les ressorts se détraquent? Un Prètre est à son chevet, qui tâche au moina de sauver l'ame. "Eh, quoi! dit tristement Zozime, n'en puis-je donc pas réchapper? Polychrone a cinq ans plus que

, que moi : il vient de se retirer d'une , maladie toute semblable. Non, je n'en , mourrai point, je me sens bien, j'ai le cœur encore bon".

On lui insinue cependant qu'il est plus près de sa fin qu'il ne pense: il s'en irrite, & n'en croit rien encore. On insiste; le mas angemente : ensist il commence à son tour à n'être plus si rassuré. Sa frayeur le trouble & l'agite : il crie, pleure & se désespère; il appelle à son secours son crucifix, son patron & son ange gardien. Tout est sourd à sa voix. Qu'il faire en cette extrémité? Il chicane avec la mort, & lutte comme il peut contre elle. S'il faut mourir, on ne lui imputera pas du moins d'y avoir consenti.

Eh, quoi, Zozime, qu'avez-vous donc fait sur la terre, depuis près d'un siecle que vous l'habitez? Vous n'y étiez que pour apprendre à mourir: & vous n'avez fait qu'y prendre du goût pour la vie! Que gagneriez-vous à reculer? Quelques années de souffrances, & des regrets, peut-être encore plus viss à l'expiration du répit. La mort est une dette, qu'il faut payer: vous n'ètes né qu'à cette condition. Au lieu de gémir

gémir à l'approche du terme fatal; rendez graces à Dieu, de ce que la rupture d'une fibre, d'un filet plus menu cent fois que n'est le cheveu le plus délié, suffisant pour vous mettre au tombeau, vous n'avez pas laissé de vivre jusqu'à

ce jour.

Ún Chrétien zélé donneroit plutôt sa tête, que de se laisser circoncire; un bon Juif se feroit brûler à Rome, plutôt que de se laisser batiser : c'est que le Chrétien & le Juif sont persuadés chacun, que leur conscience exige d'eux cette sermeté. Cependant l'un des deux au moins est dans l'erreur; & ni l'un ni l'autre assurément n'a pour lui l'évidence. Mais vous qu'il frappe d'une maladie mortelle, vous êtes certain de sa volonté: c'est une vérité démontrée qu'il veut que vous soyez malade, puisque vous l'êtes, & qu'il est tout-puissant. Vous damneriez quiconque adopteroit les dogmes de Confucius ou de Mahomet: & vous faites pis, en murmurant de la fievre qui vous dévore.

Que seroit - ce donc si vous n'espériez rien après la mort? Vous comptez etre heureux dans l'autre vie : & vous gémis-

sez du coup qui vous y mene.

" Auffi

, Aussi n'est-ce pas tant, dites-vous, la perte de la vie, qui m'allarme, que mon incertitude sur l'état qui la doit suivre. Qui fait s'il est digne d'amour, ou de haine? On dit des choses si essrayantes de l'autre monde, qu'il y a dequoi trembler pour les plus hardis".

Eh! Reposez - vous de votre sort sur Dieu. On vous l'a présenté peut-être comme un maître dur & injuste, qui redemande ce qu'il n'a point prèté, qui veut recueillir où il n'a point semé. On ne le peint en esset que trop souvent sous ces couleurs odieuses. En croirez vous ces portraits blasphématoires, que des cerveaux noirs & mélancoliques ont pris plaisir à tracer, plutôt que les témoignages assidus qu'il vous donne de sa bonté. Dieu est un pere tendre, bon à tous ses ensans; prodigue de ses faveurs pour ceux qui lui sont soûmis, indulgent & sléxible pour ceux qui l'ont offensé.

## C II.

#### DES CHATIMENS.

Ce sont des suites installables de mos désordres; chaque vice traine le sien avec bai; ce ne sont point des vengeunces, mais des corrections.

Il est d'autres maux, naturels aussi en quelque sorte, parce qu'en conséquence d'un ordre constant de la nature, ils font les suites infaillibles du déreglement des mœurs: tels font l'ignominie, qu'attire une bassesse; l'indigence, qui suit la prodigalité; la perte des forces & de la santé, que produit l'intempérance.

Oenophile, à quarante ans, est déja un vieillard caduc: fon corps chancelle, ses mains tremblent, sa tête branle, il balbutie; un feu, caché dans ses entrailles, le dévore & le desseche. Mais ce feu, c'est lui qui l'a allumé, qui l'a fomenté & nourri, par l'usage immodéré

du vin & des liqueurs fortes.

Lémarque est tourmenté par des accès cruels de goute, dont il est redevable

vable aux talens de son cuisinier, à la somptuosité de sa table, & peut-être à d'autres excès qui n'énervent pas moins

le corps.

Dans quel trifte état vois - je Afote !.
Un cabinet étroit sainud forme tout san logement, dont un grabat délabré occupe à peu près les deux tiers. Le froid « la nudité, la honte, l'obligent d'y rester couché bien avant dans la journée. Le soir venu, une lampe assortie au lieu, une vraie lampe sépulchrale, en augmente plutôt l'horreur, qu'elle n'y répand la clarté. C'est à la foible lueue de ce funebre luminaire, qu'il mange un peu de pain grossier, à quoi se réduit son repas; encore n'est-il point assuré que ce chétif ordinaire ne lui manquera pas dès demain.

Que font donc devenus ses grands biens, ses revenus immenses, qui paroissoient suffisans pour l'entretien d'une Province entiere? Ce que devient l'eau, dans un crible; la cire, dans une sournaise. Sa table, son jeu, ses maistresses, ses emprunts & son intendant, voilà les gousses sans sond, où s'est

perdue fon opulence.

Mais, de tous les amis qu'il eut, me lui en reste-t-il pas un, qui, dans son infortune, lui tende une main secourable?

S'il lui en reste? En a-t-il jamais eu? S'il en eût eu, il les auroit encore. Quoi qu'on en dife, l'adversité n'écarte point les amis; elle dissipe seulement ceux qui feignoient de l'etre: & si elle est bonne à quelque chose, comme il n'en saut pas douter, c'est aisurément là un de les premiers avantages; car c'elt gagner que de perdre de faux amis. Si Afote est à plaindre, c'est seulement pour n'en avoir

point eu de vrais.

Philocerde est flétri pour ses vols; Aphistas pour ses trahisons; Phryné pour son impudicité. Tous les vices traînent après eux quelque genre de punition. Le tyran qui se fait craindre, tremble à chaque instant pour lui-mème. Un pere qui, dans sa maison, laisse régner la licence, verra bien-tôt ses enfans l'en punir cruellement, par les affronts que leurs désordres feront réjaillir sur lui. L'humeur coquette de la mere passera dans le sang de ses filles; & leurs honteuses avantures la couvriront d'ignominie. L'artificieux hypocrite a beau cacher au Public Phorreur de ses vices secrets : c'est assez qu'il

les connoisse lui-même, pour en porter le chatiment; ses remors seront ses bour-reaux. Ou, si la justice divine laisse quelques coupables jouir, tant qu'ils sont sur la terre, d'une trompeuse impunité; c'est parce que la mort ne peut pas les lui soustraire. Tôt ou tard elle aura ses droits.

Dieu, sans doute, châtie en pere ; & ses châtimens ne sont vraisemblablement que des moyens de nous améliorer : j'ose le dire de ceux-mêmes d'après cette vie, s'ils ne sont point éternels; or la raison, loin de m'apprendre qu'ils le soient, m'insinue tout le contraire. Je ne crois pas que, semblable à un mortel vindicatif, il afflige ses créatures, même coupables, pour le plaisir barbare de les voir souffrir. S'il les punit, c'est pour les détourner du vice, par l'expérience des maux qu'il entraîne à sa suite : mais j'ai peine à concevoir, qu'un Dieu, juste & bon, puisse punir par esprit de vengeance; & bien moins encore, qu'il se venge éternellement. La vengeance ne seroit pas interdite à l'homme, fi Dieu se la permettoit, puisque l'homme est son image.

# 444 Batamb Burs.

Quoi qu'il en soit, il est au moins certain par rappoit laix dhatimens de cette vie, que ce ne sont que des corrections paternalites, 7 qub n'ent all'autantil, que de nous ramener dans les voies de la vertury les c'en est affez pour le suject qualie straite.

1 Si appelinti partem sommeli ilihargique, il n'étoit d'autre meyen gour war rappel'or à la vie, que de révailler vos sens engourdis, par la piquure d'une lancette; pourriez-vous justement vous plaindre du Chirurgien qui voussairoit piqué? C'est-là précisement coque Dieu fait, en châtiant nos vices & nos impitudences. Les plaies qui suivent mes enmes, ne sont rien auprès de celles qu'elles sont capables de guérir. Mais peur qu'elles puissent opérer teur effet ; ce n'est pas affez que Dieu punisse en pere: il faut aussi que nous recevions ses utiles corrections, en enfans fountis & doailes.

### & IIL

# Die Persecutions

Latinamateurs de la vertu sigets à l'infortune; persécutés sons de faux préteur. Asset; neuvo quelle constance ils doivent supporten ser persécutions; avec quelle indifférence ils doivent voir la prospérité des méshans.

Les amis de la vertu ne sont point des sivaux ombrageux, qui cherchent à se détruire: rien au contraire ne les charme davantage, que de voir augmenter le nombre de ceux qui l'aiment. C'est de la part de ses ennemis seuls, qu'on a des traverses à craindre: mais aussi elles sont inévitables; on y doit compter.

Suivant l'idée qu'on se forme communément du bonheur, la vertu, loin d'ètre toujours heureuse, ne l'est presque jamais. Les Richesses, les honneurs & les emplois distingués, sont rarement som partage. C'est une Vierge orpheline, abandonnée, méconnue & sans dot. Quelques amans, de tems à autres, prennent du goût pour elle: mais la plûpart g d'entre

# 146 LES MOEURS.

d'entre eux, la trouvant si désiué des avantages de la fortune, se restoidissent bien-tôt. Un autre obstacle encore raientit leur passion: les avenues du palais qu'elle habite, sont bordées de ronces & d'épines, & gardées par des géssies mal-faisans, qui en écartent ceux qui l'approchent; les uns, par les menaces s'autres, par des promesses, ceux-es à force ouverte; ceux-là, par des pieges adroits.

Mais il est une circonstance, qui doit statter ses amateurs, & les rendre persèverans: c'est qu'il sont surs de l'enfront quète, si leur amour est sincère. L'almer, c'est déja la possèder; elle n'échape qu'à ceux qui la trahissent, par inconstance ou par soiblesse: or quand on l'aime, on ne la trahit point.

On ne lui devient infidele que par avidité pour quelques prétendus biens qu'elle eût fait perdre ou manquer : la tranquillité, l'aisance, le faste, l'amité des grands. Or, préférer à la vertu, ou simplement lui comparer, aucuns des avantages, dont on peut jouir ici-bas, suffent des mitres ou des tiares, des sceptures & des couronnes: non-seulement, c'est ne la pas aimer, c'est même ne la pas

pas connoître. Au niveau de la vertuplacer du vent, de la fumée, des brillans: quel injurieux parallele! leur donper la préférence; quelle profanation!

Les vicieux, qui par leur nombre font dans le monde le parti dominant, n'ont point proscrit ouvertement la vertu, & ne la combattent jamais sous ses véritables noms: pour avoir droit de la petfécuter, ils lui en substituent d'odieux; affectent de la méconnoître, & canonisent les vices, décorés de ses livrées. Ils nomment imbécillité, la droiture & la honne foi , lâcheté , le pardon des inpures; gravité pédantesque, la sage circonspection; le mépris de l'or, folie la générosité, foiblesse. L'ambition au contraire est transformée dans leur bouche, en noble émulation, la ruse & les romperies, sont de l'industrie, de l'adresse ; la bigote hypocrisse prend le nom de pieté; la duplicité, celui de fine politique; la feinte, les détours & la dissimulation, sont des chef-d'œuvres de prudence; l'emportement n'est que Vivacità se l'orgueil, grandeur de senti-mens se l'ardeur de se venger, un point d'honneur indiffensable; & la férocité, bravoure. Leurs éloges sont des outrag 2

ges : efforcez-vous de vous en rendre indigne. Leurs faveurs sont empoisonnées : gardez-vous de les mériter ; on ne les peut obtenir qu'aux dépens de la

probité.

Lorsqu'on médite une entreprise dont on pourroit s'abstenir, il est permis & même nécessaire, d'en combiner tous les inconvéniens: mais il n'en faut connoître aucun, lorsqu'il s'agit de remplir son devoir. Un soldat est commandé pour monter à l'affaut : ce n'est point là de cas d'examiner les risques qu'il coura v qu'il marche sans délibérer, dût-il y trouver la mort; l'ordre s'étend jusques-là Mers chons de même sous l'étendart de la vertu, sans envisager le péril : quel qu'il foit, si c'est un mal, c'en est un mécesfaire, dès qu'on ne peut s'en garantir que par une infidélité. Se lasser de souffrir pour la vertu, c'est approcher bien près du vice.

On ternit votre gloire par d'indignes calonnies: eh bien, réjouissez-vous de ce qu'on ne peut vous dégrier, que par

de fausses imputations.

On vous traduit devant les tribunaux, on vous condamne injustement, la passion a guidé vos accusateurs & vos luges: Juges: il vous pareit bien amer d'ètre flétri quoiqu'innocent. Vaudroit-il mieux que vous fussiez coupable? Le plus grand de tous les malheurs, pour l'homme vertueux, seroit-il donc pour vous sure consolation? Et seroit-ce un moyen pour adoucir votre peine, que

By joindre des remors?

io Dopulence d'un méchant, les postes . où on l'éleve, les hommages qu'on lui rend, excitent votre jalousie, vous molestent & vous chagrinent. Quoi, dites-vous : c'est donc pour de pareils hommes que sont réservées les richesses, les emplois & les dignités! Cessez votre injuste murmure : si ces biens que vous regretter, on étoient de véritables, les méchans qui en jouissent, en seroient dépouillés; vous les possederiez. Que diriez-vous d'un grand homme de guerre, d'un Vendome ou d'un Maurice, qui, après avoir sauvé la patrie, se plaindroit qu'on paye mal ses services, parce qu'en a présence, on distribueroit à des enfansop quelques sucreries; dont on ne lui feroit point part. Votre plainte n'est pas mieux fondée. Dieu n'a - t - il donc pour vous récompenser que des richesses périsfables, & des honneurs vains & fragiles?

# 6. T V

### DES CONTRADICTIONS.

Rlier son humeur & supporter celles des autres. Diversité d'humeurs, même parmi les gens de bien; sujets qui donnent le plus ordinairement matiere à des vivacités. Supporter avec patience les génées même les plus désectueux.

Autant la Nature a répandu de var rieté sur les visages, autant elle en a le-mé dans les goûts & les caractères : & comme il seroit déraisonnable d'exiger dans tous les visages, la ressemblance du sien; il ne l'est pas moins de prétendre, que l'humeur de tous les hommes se plié au gré de la notre.

& le climat où il vit, selon son âge, son sexe, son instinct particulier, & l'éducation qu'il a eue; & ne songe guere à examiner s'il pense ou agit bien ou mal.

On n'imagineroit pas combien il y a peu d'hommes sur la terre, qui s'étudient eux-mêmes, & travaillent à se rendre meilleurs. On se pardonne tout;

& Pon ne passe rien aux autres : on voudroit réformer le genre-humain; & l'on s'excepte tout seul de la réforme.

Commencez par rendre votte humeur souple: & vous éprouverez bien moins

de contrarietés.

Rofine avoue qu'elle est vive : & le public moins ménagé dans ses expressions, appelle sa vivacité, rage, fureur phrénésie. Jamais il ne lui est venu à Pesprit, que l'Univers entier n'est pas fait pour lui complaire : ce qu'elle souhaitte, elle se le croit dû, & prend pour autant d'outrages, tout ce qui la contrarie. Un enfant crie: voilà Rosine excédée: "La fotte engeance qu'un enfant; vite, ytte; qu'on me l'emporte". Un valet casse un verre: ,, le mal-à-droit, le ba-, lourd! retirez-vous, voilà vos gages". Le hazard fait qu'elle se trouve seule, & sa folitude l'ennuie : aussi - tôt ses amis absens sont durement apostrophés: "Où , donc est l'ingrate Doris? Qu'est de-, venue la non-chalante Agathe? Ou , s'amuse le traître Euphorbe? Que fait , le perfide Sylvandre; Quels froids , amis! Dans quel abandon ils me lais-, sent! je ne les veux plus jamais voir. Capricieuse, changeante, ne voulant iamais g 4

152. LES MOEURS.

jamais aujourd'hui ce qu'elle vouloit hier; tout ce qu'elle veut conftamment, seelt seulement qu'on la devine! On s'y essaye, mais en viili : presque jamais on me rencontre juste; encore moins attivewil, lorsqu'on sait ce qu'elle fesire, qu'on sen acquite à son gré! On sest toujours mépris en quelque chose; on an elesous mepris en quesque enole; on a ete ou trop prompe ou trop lent, on la fait fe mauvaile grace. Qu'on la carefle, on la détrop libre; qu'on la respecte, on la dédaigne; qu'on la voye rarement, elle sien plaint avec aigrent; qu'on la visite assidhement; on la fatigue; on l'importune: se lorsqu'on l'a mécontence; on en est instruit sans délai; un torrent d'invectives, de reproches & de cris aigus, annoace à l'instant son dépit. Laissez-la exhaler fa rage: vouloir la calmer, c'eff l'aigrir. Dans les momens où elle est de fang froid, vous rifquerez un peu moins à lui faire des remontrances; mais vous n'y gagnerez pas plus. "Au fond, ,, avois - je tort, vous dira L'e-le? Que ,, ne s'y prend t-on mieux'! J'avone que , pas-là un grand mal ; il faut me pren-27 dre comme je suis ".

TI. PARTIE.

Quand tous les hommes, feroient galement attachés à la vertu, ils ne laisserquent pas de différer en bien des points. Le fond des principes de morale & des fentimens, seroit le meme dans stous () mais ils no le copieroient pas pour cela dans les choles in-différences aux bonnes mœurs & rien en effet ne les y oblige. Dieu nous a donné la loi pour regle de conduite, & non pas nos femblables pour modeles. On peut fort bien être aush vertueux qu'un autre lans lui ressembler de caractere. Supposons donc une societé composée toute de gens de bien : on y rencontrera encore de quoi exercer sa patience. L'esprit fin & pénétrant ne supportera qu'avec peine des génies lourds & pesans, un plaisant, un facetieux no sympathisera pas avec un mélancolique. Que, l'un soit posé, l'autre vis , l'un grand parleur, l'autre silentieux : que de sujets de rupture pour des humeurs imparientes! Mais a dans ma supposition, souls font des hommes vertueux, qui tous par conséquent méritent quelques égards. Cherchez premierement cette qualité essentielle, dans ceux avec qui vous vous liez : elle est assez précieuse,

5

affez

### 174 LES MOEURS

affez rare, affez excellente, pour efacer ou couvrir, quelques légers défauts. Pal-fez tout à un homme en qui vous connoissez des mœurs & de la probité: vous le dèvez ménager avec foin; vous perdriez un thiresor, si jamais il vous échappoit. Rien ne ressemble plus à Dieu, qu'un homme juste & vertueux: or ce seroit insulter Dieu, que d'outrager son

image.

Tymon est froid & taciturne : les ris & l'enjouement ne dérident jamais son front plisse; les assemblées où l'on se les permet, sont pour lui des pays per-dus, où il porte un visage sombre, un air triste & déconcerté. Lorsque par des raisons de bienséance, il s'est cru obligé dy venir, on ly trouve de trop, on voudroit bien qu'il s'en fût dispensé. Mais, en revanche, Tymon a le cœur droit, l'esprit bien-fait, & l'ame généreuse. Ayez besoin de son secours; c'en est assez, c'est un titre suffisant auprès de lui, pour le mériter. Il est grave & férieux: mais il n'est ni soupconneux ni caustique. Il s'abstient des plaisirs permis: mais il ne les condamne pas. Vous pe l'entendrez point ni censurer , ni médire. Il parle peu: mais il est véridique;

sa bouche est un organe pur, que n'ont jamais, soullé le mensonge ni l'équivo-que. Traitez sans rien craudre avec lui a vous n'aurez pas besoin, pour assurez l'exécution de ses engagemens, de témoins ni de garantie. Où pourriez-vous trouver des cautions plus sûres que Tymon sui, même?

ceux qui donnent le plus souvent matiere à des vivacités, sont surtout les enfans, les domestiques & le bas peuple. Ce n'est pas que ces gens-là soient d'une espece plus vile en-soi que le reste des hommes, ni qu'ils aient le cœur plus gaté: c'est seulement, que n'ayant point appris, par ce qu'on appelle l'usage du monde, à se voiler sous des apparences trompeuses, leurs désauts, étant plus visibles, en sont aussi plus choquans.

Danario, ainsi que la plûpart des meres, a des ensans badins, sollatres & inappliqués. Elle a beau s'épuiser en leçons, en reprimandes: on ne l'écoute pas, ou l'on oublie qu'elle a parlé, dès qu'elle a fermé la bouche. L'impatience enfin l'emporte, elle crie, tonne, menace, & frappe à coups redoublés. La tendresse maternelle, suspendue, fait place au couroux. Qui de vous, ou de

## ING LES MOBURS.

wos enfans, Damaris, est plus condam. nable? La légereté les entraîne : la cohere vous transporte. La prudence estelle plus de leur âge, que la modération du vôtre? ,, Ils doivent au moins m'o-» beir, dites-vous". Et vous, à la raison, qui vous interdisoit ces violences déplacées. Châtier par emportement, c'est moins punir, que se vengen

Quel démon agite Aphronia! Je l'entens gourmander sans cesse ses femmes & ses valets. Se sont-ils donc tons ligués pour aigrir sa bile amere? Norde fant d'innocentes victimes de fes fureurs capricieuses. Qu'Aphronie rabattes un peu de sa sougueuse pétulance : cous leurs forfaits disparoissent; ils neclui somblent coupables, que parce qu'elle ést emportée. Son humeur impatiente luis graffit tous les objets, dont sa fantails est blessée, & transforme à ses yeuxeux crimes, les fautes les plus légeres.

Nos Domestiques sont des hommest c'est une cause infaillible pour qu'ilsans soient pas sans défauts : & c'est aussi une raison pour nous, d'user avec enx d'in-3 60 1 13

dulgence.

Vous méprisez le bas peuple: & vous avez raison, si vos mépris ne tombent que sur sa groffiereté, son ignorance & la bassesse de ses sentimens. A en juger par ces côtés hideux, ce n'est qu'une vile fourmilliere, qui se remue & se trémousse sans connoissance & sans dessein; un corps fans yeux ¿ qui marche fans voit où il va ; on qui n'est guidé tout au plus que par l'appas d'un gain fondide, & ne connois , presque jamais ses véritables intérèts : ennemi de la fagesse & de la modération ; turbulent, féditieux, féroce quand on le ménage, lache & rampant quand on l'opprime 3 vain 3 inconflant & faperstitieux # amateur des nouveautés, en proie à la prévention; s'arrogeant le droit de juger ceux qui l'instruisent & le gouvernent, & les jugeant toujours mal.

il Mais de cette chise igneble, tites quelques sujets dociles, & d'un age encere susceptible de leçons & d'enseignemens procest peut-ètre un diamant brut, qui, mis en œuvre par une main habile, vous surprendra par son éclat éblemissant, la sagesse & la vertu, fruits de l'éclucation, le discerneront de la soule, les richesses & les honneurs seuls n'auroient pas empèché qu'il n'y demeurate consondu. La plupart des Grands sont peuple,

Dédai

# 158 Les Monurs.

Dédaignez, tant qu'il vous plaira, la populace en général: mais dans chacun de ceux qui la composent, envisagez des hommes comme vous; aimez les à ce titre, & supportez leurs désauts. Soyez surtout indulgent pour ceux que l'infortune humilie: vos hauteurs & vos duretés leur rendroient encore plus cuifant le sentiment de leurs malheurs. Comme on pardonne à un malade ses caprices & ses humeurs, on doit aussi passer aux misérables tous les égagent mens dont leur misere est la cause.

Vous n'ètes point parfait, sans doute: traitez donc vos semblables, comme, vous avez intérêt qu'ils vous traitent, N'eussiez - vous même aucuns désauts, vous n'auriez point acquis par-là le droit d'insulter ceux qui en ont; c'est seulement une raison pour les plaindre davantage. Adons, quoique le plus beau des hommes, n'auroit pas été excusable, s'il eût outragé Thersite.

#### ARTICLE IL

## DU COURAGE

Définition du courage. Divisions du préfent article en deux paragraphes.

J'appelle courage, la vigueur nécessaire à l'ame, pour exécuter des actions vertueuses, qui, par les obstacles qu'il sant braver, seroient impraticables à des cœurs pusillanimes. Or ces obstacles, ou sont au sond de notre cœur, ou saissent du dehors. De là deux sortes de courage: l'un par lequel, devenus forts contre nous mêmes, nous parvenons à nous vaincre; je l'appellerai grandeur d'ame: l'autre qui, agissant au dehors, renverse les barrieres qui s'opposoient à nos desseins, je l'appellerai hérossme.

### S. I.

## DE LA GRANDEUR D'AME.

Elle nom porte à la recherche du beau; ce que c'est que ce beau. Mépris des biens périssapérissables, source des versus énjulation, source des talens. Paresse, préjudicique de l'ame & au corps. Emulation, distincte de l'envie & de l'ambision.

fentends par grandeur d'ame (1) ferfentiment noble, qui nous montrant les vrai beau, nous y fait tendre avec empressement. Mais en le chercher ce vraibeau? Quelles en sont les sources? Ce; sont, à mon avis, la vertu & les talens so tout le reste n'est que clinquant, parader & décoration. Or la vertu naît du mémpris des biens périssables; & les talens, des l'émulation.

Le cœur humain est naturellement vertueux & grand : ôtez-lui les basses affections qu'il contracte, lorsqu'il se laisse, entraîner par les sens; il reprendra de

lui-même sa noblesse originaire.

I. La grandeur d'ame me consiste pas à négliger ses propres intérêts, mais à ne tourner ses desirs que sur des biens, solides & réels. Le juste n'a pas moins, d'ardeur pour la sélicité que le méchant : mais il connoît mieux les moyens de se, la procurer, & les pratique plus volontiers. Il si que la vertu seule peut suffice à le rendre heureux; & que si d'autres

tres avantages y contribuent aussi en quelque chose, ce n'est qu'autant qu'elle les accompagne. Si, sans blesser la pureté de ses mœurs, il peut jouir d'une vie aisée & tranquille, exempte d'amertumes & de douleurs, & affaisonnée par d'innocens plaisirs, il la préférera sans donte à une vie traversée par des revers, des désasses, des vexations, ou empoisonnée par la souffrance, les opprobres ou les regrets. Mais donnez - lui à choisir entre une action vertueuse, qui rarie fa fortune, ou mette sa vie en danger', & une action lucrative; mais qui fletriroit sa vertu : quelque grand, quelqu'immense que soit le gain qu'il en philite esperer, son choix est fait, il n'hésitera pas; la vertu est bien d'un autre prix a fes year, que son repos, son phassir ou sa vie.

Sophrone & Pulcherie sembloient etre nes l'un pour l'autre; la conformité de leur gout, de leur génie & de leur caractere, eut établi entre eux une union inaltérable; mais elle a disposé de sa main. Il l'aime cependant: s'il la voit, son amour croîtra, & sans doute aussi sa foiblesse. Pour éviter sa chûte, il est un moyen affuré, dur à la vérité, mais uniLES MOEURS

unique: c'est de ne plus voir Pulcherie. Sophrone s'y resout: voilà sa vertu sauvée. L'amour est un ennemi qu'on ne

peut vaincre qu'en fuyant.

Un innocent est accusé devant Enque:
les assusateurs sont puissans; on lui dicte le jugement qu'on attend de sa complaisance; la sentence qu'il portera va
décider de sa propre ruine ou de son
élévation. Mais pour un Juge integre,
qu'est-ce que la fortune, en comparaison de l'équité?

Callithène est dépositaire d'une ample, succession, qu'un oncle, dont il s'est eru, l'héritier, l'a chargé de remettre à unfils qu'il dit avoir; mais que la loi ne con-. noît pas. Callisthène a promis, sans. témoins, fans écrit, tout ce que l'oncle a exigé de lui. Cependant, frustré d'un bien sur lequel il comptoit, il gémit. dans l'accablement de la plus affreuse indigence. "Quel si grand mal, dites-vous, s'il se l'approprioit, ou qu'il en détour-, nât du moins une partie à son profit? Qui le sauroit?" Dieu, qui sait tout; & Callisthène, qui ne pourroit pas l'ignorer. Quoi, sortir de l'indigence, pour tomber dans la perfidie! Ce n'est pas-là se délivrer : c'est se perdre. Garot-

Garotte sur un bucher par tes zeles, qui sont mourir les gens sous prétexte de religion, votre vie est dans vos mains e les barbares consentent à vous délier, si vous consentez à mentir, à trahir vos sentimens. Onelle étrange clémence s' Ce qu'ils exigent de vous, est bien pis, qu'e le mas qu'ils vouloient vous faire.

2. L'activisé de notre esprit, la structure de nos organes, leur vigueur & leur mobilité; & plus encore que tout cela, nos besoins toujours renaissans, nous avértissent, que la main qui nous a forinés; nous a faits pour une vie agissante & exercée: or la fin à laquelle le Créateur nous destine, est toujours la meilleure de toutes celles où nous pourtions tendre.

Ceft un sentiment bas & inventé par la mollesse, que de regarder comme châtiment, la nécessité du travail : c'en feroit fait de nous au contraire, si Dieu nous l'eût interdit. L'inaction est une sorte de léthargie, également pernicieuse à l'ame & au corps.

Rhathime en fournit la preuve : ce qui l'occupe , lui déplait : ce qui l'exèrce , le lasse ; c'est même une fatigue pour lui que d'exister ; sa félicité sou-

versing

veraine seroit d'être anéantin Nimaginant pas que Dieu puisse mieux réqu'il aime, c'est - là le Paradis qu'il attend; & des cetto vie, il anticipe son bonheur, en prolongeant tous les jours son sommeil bien avant dans la matinée. Le moment de son reveil est un instant fatal pour lui : il l'écarte autant qu'il peut ; & forcé de s'arracher enfin du lit, il laisse voir encore long-tems, fur for front fazonche & ridé, qu'il n'est debout qu'à regret. Il s'habille à vingt reprises, les bras lui tombent, il n'y sauroit suffire. Par où va-t-il commencer sa journée? ,, Qu'on me donne à manger ", dit : il. Ce n'est pas qu'il ait saim, ni peut être qu'il soit gourmand : mais c'est qu'un homme désœuvré remplit toujours parlà quelques quarts d'heure de vuide sans que sa non - chalance en souffre s pendant douze houres qu'il va être sur pié, il aura souvent recours à ce même expédient. Les intervalles que lui laiffent ces petits repas de caprice, font remplis par quelques frivolités, qui se duccedent promptement l'une à l'autre, parce qu'aucune ne l'amuse. Rien n'est si peu sensible au plaisir, qu'un paresseux: c'est

c'est une ame engourdie que rien ne pique ni n'éveille. A charge à lui-mème, il voudroit pouvoir se fuir, & n'en a pas la force : cet éternel ennui qu'à traine par-tout, prend mile formes dif-férentes, pour fon supplice & pour ce-lui des autres. Tantôt c'est lassitude; il fersent lourd, pesant, il ne sauroit remuer le bout du doit : tantôt c'est incommodité; il a je ne sai quel mal, qu'il ne peut pas définir : d'autres fois-il est chagrin, suns savoir ce qui l'attriste; dans tous les tems il a l'humeur inégale difficile & cauteleuse. A l'entendre, on ne le sert jamais bien; on n'a pour lui aucuns égards, on ne le plaint point quand il souffre, on est dur, on le voudroit voir mort. En tout cas, ce seroit lui vouloir du bien : sa sombre imagination, fon indolence, sa paresse, réaliseront bientôt tous ses maux imaginaires. Il sera demain, s'il ne l'est pas dès aujourd'hui, cacochyme, hypocondriaque, langoureux, étique & débile. Est ce un bonheur que la vie, pour qui la conferve à ce prix?

La non-chalance & la molesse ont ruine plus de tempéramens, que n'ont jamais fait les travaux les plus excessis > & l'exercice modéré, loin de nuire à les santé, l'affermit & la fortisse.

Membres d'une societé dont les set cours nous sont nécessaires, nous devons, pour les mériter, la servir aussi nous-mêmes, & la servir avec zele. Remplir un devoir froidement, c'est ne s'en point acquiter; & ce qu'on sait à regret, on le fait toujours mal.

Il est mille emplois dissérens, qui tous concourent au bien commun : choisissez parmi ceux qui sont à votre portée; étudiez votre goût; consultes votre capacité, & décidez vous pour l'état qui vous plaira davantage. Votre choix une sois arrêté, faites vous un point d'honneur d'exceller dans la profession que vous aurez présérée.

L'émulation paroît voisine de l'envie & de l'ambition: mais néasenoins, elle ne tient rien ni de l'une ni de l'autre. Loin de s'attrister du mérite d'autrui; elle s'en fait un motif pour tendre à la perfection avec plus d'empressement; c'est l'honneur, c'est l'amour du devoit qui l'excite; et non pas la soif des grandeurs, ou l'aiguillon de l'enviez

Phlitene hait ceux qui prosperent, qui brillent, qui se distinguent. Tous les les avantages qu'il voit possédés pas d'autres, il les croit déplacés: c'est à lui qu'ils étoient dûs, on ne fait pas connoitre ce qu'il vant. C'est l'envie qui dévore Phistène.

Philotime, ébloui par l'éclat des dignités, en fait l'unique objet de ses desire et de ses soins, plus curieux de les
obtenir que de s'en rendre digne. Les
honneurs qu'il a brigués lui deviennent
insipides, dès qu'une fois il en jouit ;
ouvrous mieux dire, il ne jouit d'aucuis es son cœur, toujours hors de luimèmes, ne s'attachant qu'à ceux où il
r'à pas encore atteint. C'est l'ambition
qui le ronge.

Mais pour Eudoxe, il est visible qu'une noble émulation est le seul me-bile qui l'anime. L'art oratoire est ce-lui qu'il embrasse; art qu'un ambitieux n'est point assurément chois: dans le pays qu'habite Eudoxe, le talent de la parole n'est pas sort consideré. Joignez-y, si vous voulez, de la justesse & de la précision dans l'esprit ; une étude prospade des mœurs, des lois, des usages & des costumes; en un mot, tant de talens qu'il vous plaira lui supposer: tout cela n'est rien, & ne sauroit

# 163 Lrs Moruns

le mener loin, s'il n'a point d'argune dans ses coffres. Dans ce pays, tout est vénal: on y a mis à l'encan tout ce qui de sa nature étoit fait pour encourager les talens. On y vend le droit de disposer des biens & de la vie même des citoyens; celui d'exposer la sienne à la tète d'un régiment; celui de manier les revenus de l'Etat & les rentes des par-ticuliers; de présider dans un tribunal, d'en rédiger les jugemens, ou de les faire exécuter; on y vend jusqu'a de vains titres; des noms, des armoiries, & je ne sai quelle distinction, qu'on appelle de la nobleile. Cette odieuse vénalité, qu'en vain on essayeroit de justifier, otant donc au mérite tout espoir de récompense; l'émulation n'y peut être que fort rare : mais en revanche, elle y brille dans toute sa pureté. Eudoxe, en s'adonnant à l'éloquence du barreau, ne sera pas soupçonné d'aspirer aux premiers emplois de l'Etat; puisqu'il est sûr, que, ne les pouvant point achetter, il n'y parviendra pas. Son objet seul est d'exceller dans l'art auquel il s'est borné, de tirer la vérité du sombre cachos où la chicane l'enveloppe, de la présenter aux Juges en termes clairs

fin l'évidence, à rendre justice au ben stroit : Qu'un autre en fasse autent, Eufirse n'ent che paint piqué: que hui insporte par qui le bien se saile, pourvût spis sous sailes de sailes pourvût spis sous sailes sailes qui le bien se sauve : un pupille sebité opprint surest surest surplurade qui le désent en manare ; puisqu'ils ont réuss, il n'ent rien sait de plus sans doute, leur succès en est un pour lui.

El Si llou navoit en vûe dans l'exercice de ses talens, que le bien public & l'honteurs on seroit inaccessible à la basse jalouse.

### 9. II.

### DE L'HEROSSME

Liste de l'Hirossme. I. Rermett, distincte de l'opinistreté. 2. Insrépidité, distincte de la brutalisté. 3. Eloge de la valeur. Portrait d'un homme vaillant, opposé à celui d'un homme séroce. Eunestes effets de la guerre. Caractère qui distinguent la fausse valeur de la véritable bravoure. Si la vengeance, es singulierement les duels, sont les esfets du courage ou de la lâcheté.

### 170 Les Moeurs.

La grandeur d'ame est comprise dans l'Héroisme; on n'est point un Héros, avec un cœur bas & rampant: mais l'héroisme dissere de la simple grandeur d'ame, en ce qu'il suppose des vertus d'éclat, qui excitent l'étonnement & l'admiration. Quoique, pour vaincre ses penchans vicieux, il faille faire de généreux essorts, qui coûtent à la nature: les faire avec succès, est, si l'on veut, grandeur d'ame; mais ce n'est pas toujours ce qu'on appelle héroisme. Le Héros, dans le sens auquel ce terme est déterminé par l'usage, est un homme ferme contre les difficultés, intrépide dans les périls, & vaillant dans les combats.

1. La fermeté & l'opiniatreté ont quelques traits qui se ressemblent: mais dans les deux tableaux qui suivent, vous distinguerez aisément l'une de l'autre.

Thymocrate embrasse un sentiment: dès-lors quiconque a le malheur de vivre sous sa dépendance, sera sorcé de l'adopter aussi. Lui représenter qu'il se trompe, c'est une audace, une revolte: le lui prouver, c'est un outrage impardonnable. Il a fait un réglement de caprice, qu'il prend pour un chef-d'œuvre de prudence & de politique; on l'infor-

IL PARTIE. me par d'humbles requêtes, des inconvéniens qui en rendent l'exécution impraticable; avis & requêtes perdus. Thymocrate n'a jamais sû ni penser, ni réfléchir: il ne sait que vouloir. Moderer son ordonnance, ou la supprimer, cût été le parti le plus fage : mais ce n'eût pas été le plus despotique. , Un Inten-, tant de Province, un Magistrat de , ma forte, doit-il prendre la loi d'une ville populace? Mon ordonnance est . une nouveauté: eh bien, qu'on s'y con-, forme; & dans dix ans ce n'en sera , plus une. On la censure, on en releve les abus : que m'importe la critique de , gens faits pour mobéir? C'est, dit-,, on, compromettre mou autorité, que , de commander l'impossible. Je la faurai », bien mettre à couvert, en châtiant », ceux qui se plaignent. Reculerai - je , après m'être avancé si loin? L'ordre , est laché: juste ou non, il faudra , bien qu'on s'y soûmette. Le pays, si je " m'obstine, est prêt à se soulever: qu'il

,, se souleve; on le saura bien réduire". Voilà de l'opiniatreté: & voici à présent de la fermeté.

Choregue a servi sa Patrie en qualité de Ministre, d'homme de guerre & de h 2 finanfinance; le bien public fut en tout son unique objet; rien de ce qui pouvoit y concourir ne lui sembloit indifférent. Avoit-il formé un dessein qui tendit visiblement à ce but ; l'exécution en étoit sure, pourvu qu'il n'eut à surmonter que la critique des esprits faux, que les pieges qu'ils lui tendoient, que les traverses qu'ils lui suscitoient. Les inconvéniens d'un projet pouvoient le rebûter; mais non pas ses difficultés. Favori de son Roi, loin de descendre, pour lui complaire, à d'indignes flatteries; il osoit lui présenter la vérité sans voile, & la lui faire envisager. Cent fois ses libres remontrances l'exposerent à perdre son poste : mais le bonheur de l'Etat lui parut toujours préférable à son avantage particulier. Il se faisoit honneur plutôt de servir son Prince, que de posséder sa faveur, & songeoit moins à éviter sa disgrace, qu'à ne la pas mériter. ,, J'ai bien pû, disoit - il , ,, hazarder ma vie dans les combats, " pour la gloire de mon maître & la », mienne : & je craindrois de risquer », ma fortune ! "

Heureux le Monarque à qui le Ciel propice auroit accordé un pareil Ministre! ftre! Mais, sans doute, mon lecteur ne prendra celui que je peins, que pour un être imaginaire: & je me garderai bien moi-même d'en affirmer l'existence. Quelque rares que soient les Alexandres & les Césars; on en trouve bien plus encore que de Ministres désintéresses, dont l'unique point de vûe soit le bien de l'Etat & l'honneur de leur Souverain.

L'opiniatreté est un entêtement aveugle pour un sujet inutile ou injuste : elle part pour l'ordinaire d'un esprit sot ou méchant, ou méchant & sot tout ensemble; qui croiroit sa gloire ternie, s'il revenoit sur ses pas, lorsqu'on l'a-

vertit qu'il s'égare.

La fermeté au contraire est la résolution constante d'un homme sensé, qui persiste dans un dessein, qu'il sait être juste & utile, malgré les oppositions qu'il rencontre, ou les travaux qu'il lui en coûte. C'est l'honneur, c'est la vertu, c'est l'amour du bien public, qui inspirent la fermeté. Je dis l'amour du bien public; car celui qui ne s'obstine à poursuivre une entreprise, que par la considération de son propre avantage, n'est qu'une ame intéressée, dont la h a constanPour l'honneur & pour la vertu, on ne fauroit trop faire: mais on fait trop pour la fortune, lorsqu'on lui sacrifie sa fanté, son repos, sa maîtresse ou son ami.

2. L'intrépidité est une sorte de fermeté; mais éprouvée par la présence du danger, des peines & des soussirances: elle caractérise plus particulierement le Héros. Distinguons-la de la brutalité, qui peut produire à-peu-près les mêmes essets, mais ne part point du même principe.

Penisandre ne craint rien: les gouffres, les précipices, le ser, le seu, la foudre même, sont des bornes impuifsantes contre ses hardis attentats. Il se croit, sans doute, intrépide, & tranche du héros: ce n'est qu'un scélérat, qu'une fureur brutale aveugle: il s'étourdit sur le péril, plutôt qu'il ne le méprise; il succomberoit lâchement, s'il osoit le considérer. Un méchant ne le brave que faute de le connoître, ou par l'espoir d'en échapper. Qu'on ne s'y trompe point: tout homme sans vertu, est au sond de l'ame, un lâche; qui n'a pour se désendre de la poltronerie, que l'emportement & la rage.

C'est

C'est dans Cratere qu'il faut chercher. l'homme intrépide. Avant de commencer, il a d'abord examiné si ce qu'il entreprend est possible, & digne d'un homme d'honneur. Alors le danger n'a plus rien qui l'essraye: il le voit d'un front serein, & lui fait tête sans se troubler. S'il y succombe, ce sera la force qui lui aura manqué, & non pas le courage; & de quelque maniere qu'il s'en tire, ayant combattu jusqu'au bout, il en sort couvert de gloire.

Souvent, entre l'homme intrépide & le furieux, il n'est de dissérence visible, que la cause qui les anime. Ce-lui-ci pour des biens frivoles, pour des honneurs chimériques, pour de véritables riens, qu'on achettereit encore trop cher par un simple desir, sacrissera ses amusemens, sa tranquillité, sa vie mème. L'autre au contraire connoît le prix de son existence, les charmes du plaisir & la douceur du repos: il y renoncera cependant pour affronter les hazards, les soussfrances & la mort mème, si la justice & son devoir l'ordonnent; mais il n'y renoncera qu'à ce prix. Sa vertu lui est plus chere que sa vie, que ses plaisirs & son repos a mais

176 LES MOEURS.

mais c'est le seul avantage qu'il présere à tous ceux-là.

3. Mais allons chercher l'Héroisme sur les théatres sanglans où le vulgaire le place : dans les camps, dans les armées, sous les murailles des vilses assiégées; car le commun des hommes ne connoît point d'autres Héros que les guerriers. Voyons si ces triomphateurs, pesés dans la balance de la raison & de l'équité, sont dignes des grands noms qu'on leur prodigue.

La valeur est, sans doute, une vertu d'un grand prix; puisque c'est de toutes, celle qui exige les plus grands sa-

crifices.

Potemiste, du sein de l'abondance, entouré des ris & des jeux, qu'elle mene toujours à sa suite, entend les sons perçans de la trompette guerriere: aussitot il se leve, part & vole aux combats. Amours, sestins, spectacles, danses, plaisirs de toute espece, vous n'étiez pour lui que des passe-tems frivoles, vous amusiez son loisir, mais vous n'occupiez pas son cœur; ce n'est que depuis qu'il vous a quittés qu'il vit dans son élement.... Mais est-ce lui que je vois? La poussiere, la sueur, le sang, les

les plaies, la faim, la soif & la fatigue, ont défiguré tous ses traits; je ne le reconnois qu'à la vigueur de son bras, à la grandeur de ses exploits. Tout plie, tout cede sous ses coups: la mort a remis dans ses mains ses droits & son arme homicide. Les bataillons ennemis sont contre lui d'inutiles barrieres : ainsi que de foibles épis, il les moissonne & les renverse.

Si c'est l'honneur, le devoir & l'amour de la justice, qui ont armé Polémiste, j'en conviendrai, c'est un héros: mais c'est un monstre odieux, si tant de sang répandu, n'est versé que pour affouvir fon avarice ou fon ambition.

Je sai, que ces monstres-mêmes, lorsqu'ils sont subordonnés, peuvent fervir utilement la Patrie : elle n'a besoin quende leurs bras; le-mobile qui les remue lui ost indifférent. ,, Il est in-,, contestable, dit un Ecrivain \* de nos " jours, que l'esprit militaire est le dé-", fenseur d'un Etat : il faut l'y nourrir , avec foin; mais, comme on nourrit , un dogue, pour la garde d'une mai-, son, en l'enchaînant, & ne lui perh · " mettant

<sup>\*</sup> M. de l'Echife, Not. 5. fur le XIX. livre des Manude Sully.

### 178 Les Moeurs

,, mettant de prendre, que très-rarement ; l'essor, de peur qu'il ne dévore ses ; maîtres mêmes ".

Attendu l'injustice & la méchanceté des hommes, la guerre est nécessaire: mais c'est toujours un mal, que tout le bien qui peut en revenir, ne fauroit jamais compenser. Fille de la férocité, elle n'enfante que des forfaits, des cruautés & des meurtres. Elle déchire le cœur des meres, des épouses & des amantes : elle dépeuple les Provinces, réduit les Villes en poudre, & ravage les campagnes. Elle fait pis : elle déprave les mœurs, éteint le goût des beaux arts; &, fur les ruines des vertus fociales, des sciences & des lettres, établit la grossiéreté, l'ignorance & la. barbarie. C'est alors que l'inhumanité brille sous le beau nom de branoure : on ne connoît plus de vertu, que la. foif du fang ennemi.

Jamais la Grece ne compta tant de Héros, que dans le tems de son enfance, où elle n'étoit encore peuplés que de brigands & d'assassins. Dans un siecle plus éclairé, ils ne sont pas en si grand nombre. Les connoisseurs y regardent à deux sois, avant que d'accorder ce

titre:

### II. PARTIE

179

titre: on en dépouille Alexandre, on le refuse au conquérant du Nord; & nul Prince n'y peut prétendre, s'il n'offre, pour l'obtenir, que des victoires & des trophées. Henri le grand en eût été lui-même indigne, si content d'avoir conquis ses états, il n'en eût pas été le désenseur & le pere.

Mais le peuple est toujours peuple : & comme il n'a point d'idée de la véritable grandeur, souvent tel lui paroît un héros, qui, réduit à sa juste valeur,

est l'opprobre du genre humain.

Thériode, homme rustre & sauvage, sans goût, sans talens & sans mœurs, a du-moins sû se rendre justice: il a prisle parti des armes; c'étoit le seul qu'il pût prendre. Autant il est inepte à tout autre état, autant il est propre à celuici; s'il ne s'agit pour le bien remplir, que d'être violent, farouche, inhumain & cruel. Il ne lui en coûte point d'efforts pour s'exciter au massacre: il est: né sanguinaire, & ne reconnoît plus les hommes pour ses semblables, lorsqu'il est payé pour les tuer. La crainte d'un fort pareil ne ralentit point sa rage: il ne porte pas sa pensée au delà de l'instant présent; & ne s'est jamais amusé h 6

à songer s'il y a quelque dissérence entre vivre & avoir vécu. C'est un automate armé, une machine de guerre, placée sur un champ de bataille, qui se monte au bruit du tambour, des trompettes & des clairons: le fracas de l'artillerie acheve de la mettre en branle; alors elle frappe à droite & à gauche; tout ce qu'elle a de vie & d'action est ramassé dans ses bras.

Voilà cependant, pour le peuple, un vaillant homme, un héros, furtout s'il tient un rang qualifié dans l'armée; car le titre de héros, dans le langage vulgaire, emporte avec soi l'idée d'un grade éminent: un soldat ne l'obtient pas, s'il n'est qu'anspesade ou sergent; il faut au moins qu'il soit Feld-Maréchal, Prince ou Généralissime.

Ne disputons pas sur les mots; laissons les guerriers du premier ordre en possession de l'héroisme, puisqu'un usage plus ancien que nous, l'adjuge exclusivement à la valeur guerriere: mais du moins n'appellons valeur que ce qui l'est véritablement.

Sacrifier sa vie sans craindre & sans hésiter, passe pour l'essort de la vaillanse le plus sublime & le plus glorieux :

cepen-

# IL PARTIE

sependant la facrifier pour un sujet léger, c'est pure témérité; le faire pour un sujet injuste, c'est le comble de la méchanceté.

Le mépris de la vie n'est point un mérite en soit au contraire, la regle générale est de pourvoir à se la conserver. Le seul cas où il soit permis de se dispenser de cette loi, c'est quand le devoir nous engage à quelque acte de vertu qu'on ne peut exécuter sans l'exposer ou la perdre. Il est beau de mourir pour désendre sa Patrie, son honneur ou sa conscience: mais il est honteux de mourir victime de ses passions, de ses desseins ambitieux, de son avidité sordide, de sa fureur vindicative.

Il est faux qu'une action soit glorieuse à proportion de sa difficulté; si en même tems elle n'est utile & vertueuse. La difficulté n'y ajoute du prix, qu'autant qu'elle marque, de la part de celuiqui l'a faite, un attachement constant à son devoir.

Qu'on ne craigne point qu'en déclamant contre la fausse valeur, j'amollisse l'humeur belliqueuse de nos troupes. L'officier est excité par l'espoir attrayant de statteuses récompenses, bien plus puis-

# 187 LES MOEURS

fant sur ses esprits, que ne seront mes series apophthegmes. Pour la menue soldatesque, elle est aussi fort à l'abri de mes impressions: sa sérocité l'en garantit. D'ailleurs nos braves Pandours ne liront point mon ouvrage.

Mais, que dis-je? qu'ils le lisent: le service militaire y gagnera; leur bravoure, en s'épurant, ne fera que s'accroître. Toute disposition de l'ame, réglée par la droite raison, n'en est que plus serme & plus stable. Connoissez le péril avant de vous y exposer: n'en'étant point surpris, vous en serez plus intrépide. Ménagez votre vie pour le moment où il fera plus nécessaire de la risquer ou de la perdre, (elle vaut bien au moins la peine que vous ne la prodiguiez pas): vous en servirez l'Etat plus utilement.

Un moyen propre surtout, à redonbler votre intrépidité, c'est d'être homme de bien : votre conscience alors vous donnant une douce sécurité sur le sortde l'autre vie, vous en serez plus disposé à faire, s'il en est besoin, le sacrifice de celle-ci., Dans une bataille, dit Aenophon, \* ceux qui craignent le plus

<sup>\*</sup> Cyropedie, Lib. III.

les Dieux, font ceux qui craignent le moins les hommes ".

Pour ne point redouter la mort, il faut avoir des mœurs bien pures, ou être un scélérat bien aveuglé par l'habitude du crime. Voilà deux moyens pour ne pas fuir le danger. Choisiffez.

Lequel choisirez-vous, furieux duellistes, qui vous faites gloire, de vuider. le fer à la main, vos querelles particulieres? Vous vous inquiétez peu des, redoutables effets de la justice Divine, vous qui ne craignez pas que la mort. vous surpreme dans le crime. Vous appartient-elle en propre, cette vie, que vous allez facrifier? Vous l'êtes - vous donnée vous-même, pour ofer en difposer? Est-il à vous, ce sang, que vous allez répandre, & qui ne devroit couler que pour le salut de l'Etat? Infideles dépositaires, qui détournez à votre usage, ou plutôt pour votre ruine, un bien que Dieu & la Patrie sont en droit de revendiquer.

Mais où m'égare - je! Alléguer à ces forcenés des argumens tirés de l'équité naturelle; c'est leur parler un langage étranger: ils ne la connoissent point

# 184 LES MOEURS.

& ne voyent de justice qu'à la pointe de leur épée. Rapprochons-nous, & mettons-nous à leur portée. Détrompons-les, s'il se peut, d'un faux point d'honneur, dont ils se sont entètés: que de meurtres nous préviendrions par-là! Car, il en faut convenir, c'est souvent moins la haine qui les transporte, que l'envie de passer pour braves. On calmeroit bien-tôt leur ardeur pour la vengeance, si l'on pouvoit les convaincre, que se venger, c'est être lache. Or, on le peut, s'ils ne s'obstinent pas à résister à Tévidence.

La lâcheté est une foibtesse inexcusable, qui nous rend infideles à quelquesuns de nos devoirs: or la passion de se

Venger porte ces deux caracteres.

1°. Elle nous fait violer un de nos phis importans devoirs, en nous excitant au meurtre de nos femblables, que la loi naturelle nous ordonne de chérir comme nous-mêmes. Quelle différence entre aimer son frere, & lui plonger un poignard dans le sein!

2°. J'ose avancer que la vengeance est une solblesse. Quel autre nom peuton donner aux foulevemens d'un cœur mutine, qui laisse altérer sa tranquillité. par le ressentiment d'un outrage, souvent très-supportable en soi? Est-ce être courageux que de céder à l'impatience? Savoir soussirie, voilà le véritable courage: il consiste bien plus à pardonner une injure, qu'à s'en venger. Pour pardonner, il saut dompter les transports de son courroux: pour se venger, il ne saut que s'y laisser aller. Votre ennemi a entrepris de vous ôter la vie; la sienne est dans vos mains: laissez-le vivre; voilà ce que l'équité naturelle vous prescrit. Par ce procédé généreux, ou vous éteindrez sa haine, ou vous mettrez tout le tort de son côté; au lieu que vous le partagez, si vous songez à en tirer vengeance. Son attentat ne vous a point acquis le droit de faire un homicide.

Que seroit-ce si le traitement dont vous vous plaignez, n'étoit qu'un souris dédaigneux, qu'un trait mordant, qu'une raillerie un peu vive, qu'un coup de canne, un soufflet? Quoi! pour d'aussi frivoles offenses, vous irez, de votre autorité privée, ou égorger le coupable, ou expier par votre sang le prétendu affront qu'on vous a sait!

# 136 · Les Moeurs.

" Eh! ce n'est pas tant, dites vous, " l'outrage en lui-même qui m'irrite, " que le déshonneur dont il me couvre. " Un coup de canne, un sousset! Quel-" le horrible stétrissure"!

Bas & pitoyable préjugé! ne pourrai-je pas réussir à l'extirper enfin du cœur de mes concitoyens? Quoi, l'insolence d'un téméraire vous humilie & vous dégrade! Quoi, le crime d'autrui vous enleve votre honneur! Vous a-t-il donc enlevé votre vertu? Ou bien est-il quelque sorte d'honneur dont elle ne soit pas la base.

Contraîte étrange & déplorable! Nous sommes imbus de pere en fils, de mille préventions semblables: nous en sentons toute l'absurdité; & nous n'osons pas

les abjurer hautement.

, Je rens hommage, me dit Phila, lethe, à la justesse de vos maximes:
, au fond je tombe d'accord avec vous;
, mais je suis perdu dans le monde, si
, j'en crois vos conseils & ceux de ma
, conscience; je ne puis plus paroitre
, avec honneur; & l'honneur m'est plus
, cher que la vie ".

Quoi, toujours de l'honneur mal-entendu! L'honneur peut - il donc jamais

être :

être en contrarieté avec la droite raison ? Eclairé par sa lumiere, vous convenez que la vengeance est une foiblesse, une véritable lâcheté, & vous persistez à vouloir vous venger, pour l'intérêt de votre honneur! Osez braver l'erreur publique. Craignez-vous qu'on ne doute de votre courage: eh bien, allez le signaler par des exploits utiles & permis.

Si l'exemple est pour vous de quelque poids, jugez de l'odieux de ces combats singuliers, par celui de toutes les nations policées, en exceptant seulement, celle qui prétend l'être le plus; chez quelle autre, cette fureur dont vous. tirez vanité, a-t-elle eu quelques partifans? Ces illustres Grecs, ces judicieux Romains, qui furent tour à tour les maîtres de l'Univers, se connoissoient affurément en valeur: se faisoient-ils un jeu du meurtre de leurs compatrio-tes? L'épée, l'arc & le bouclier étoiens chez eux des instrumens inutiles pendans la paix.

Voulez-vous des modeles plus mo-dernes & plus voisins? Vous les trou-vez dans ces fiers insulaires, nos perpétuels rivaux pour la bravoure, les sentimens, l'esprit, les arts & les scien-

# 188 LES MOEURS.

ces. Malgré cette férocité de mœurs, qu'il vous plait de leur imputer, vous n'avez pas à leur reprocher celle dont je vous reprens.

Tant que vos Prètres, dans des chaires, déclament seuls contre cet excès, vous les laissez moraliser, sans tenir compte de leurs moralités. Vous les avez entendus traiter d'abus criminels, tant d'actions qui vous semblent innocentes, & dont peut-être quelques-unes le font en effet, qu'ils vous font sufpects, lorsqu'ils condamnent celle-ci. Mais moi, qui n'exige de vous, que ce qu'il est fur que Dieu ordonne, & uui ne vous interdis que ce qu'il est sur qu'il défend : m'en croirez-vous ? Ce n'est point la mollesse ou la lâcheté, qui me luggere ces conseils: c'est la douceur & l'humanité, dont je fais gloire. Nos fastidieux petit maîtres ne goûteront point ma morale: mais font - ils faits pour goûter rien de sensé?

#### CHAPITRE IIL

# DE LA JUSTICE.

De quelle sorte de Justice il s'agit ici. Division de ce Chapitre.

qui nous fait rendre à Dieu, à nousmêmes & aux autres hommes, ce qui leur est dû à chacun: elle comprend tous nos devoirs; & être juste de cette maniere, ou être vertueux, ne sont qu'une même chose.

Ici nous ne prendrons la justice que pour un sentiment d'équité, qui nous fait agir avec droiture, & rendre à nos semblables ce que nous leur devons.

Quoiqu'il semble que la justice, ainsi définie, pût ètre rangée parmi les vertus sociales, dont nous parlerons dans la troisieme partie de cet ouvrage; je crois toutesois la devoir placer ici. Les vertus sociales sont sondées sur les différentes sortes de liens, qui unissent les hommes entre eux, tels que l'amour, la subordination, l'humanité, la reconnoissant

### 1190 LES MOEURS.

noissance. La justice au contraire n'a pas besoin de ces liens, qui, loin de la rendre plus active, ne font souvent que la gèner, l'ébranler, où même la corrompre. Ce n'est point par amitié pour les autres, par compassion ni par bonté, que nous devons être justes: c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, qui est juste lui-mème, & qui veut que nous le soyons.

Les Jurisconsultes distinguent deux sortes de justice; nous adopterons leur distinction: ils appellent l'une commutative; c'est celle qui mêt de la droiture dans le commerce qu'ont les hommes les uns avec les autres: & l'autre distributive; c'est celle qui regle sur l'équité la décisson de leurs dissérends. La premiere est celle des particuliers: l'autre est celle des Souverains & des Magistrats.



# ARTICLE I.

### DE LA JUSTICE COMMUTATIVE.

Division du présent article en deux paragraphes.

La droiture, qui est la base de la justice commutative, a deux parties; la sincérité dans les paroles, & la bonne soi dans les traités. La sincérité fait naître la confiance mutuelle, si nécessaire entre les membres d'une même societé. La bonne-soi dans les traités, la conserve & la maintient.

# §. I.

# DE LA SINCERITE'.

Elle est prescrite par la loi de nature: elle ne souffre point d'exception ni d'altération, s'agit-il de se sauver la vie. Abus d'inutilité du serment. Nulle sorte de mensonge n'est excusable: la calomnie est le pire de tous, moyen de l'éviter. Avantages de la sincérité pour la société publique.

Si nos ames étoient de purs esprits, dégagés des liens du corps; l'une liroit au fond de l'autre: les pensées seroient visibles, on se les communiqueroit sans le secours de la parole; & il ne seroit pas nécessaire alors, de faire un précepte de la sincérité. C'est pour suppléer, autant qu'il en est besoin, à ce commerce de pensées, dont nos corps gènent la liberté, que la nature nous a donné le talent de proférer des sons articulés. La langue est un truchement, par le moyen duquel les ames s'entretiennent ensemble: elle est coupable si elle les sert insidelement; ainsi que le seroit un interprete imposteur, qui trahiroit son ministère.

Loin de nous ces rafinemens de duplicité, ces équivoques, ces subtersuges, ces réservations mentales, plus propres à multiplier les mensonges, qu'à les faire éviter. On ment toutes les sois qu'on donne lieu volontairement à autrui, de croire vrai ce qu'on sait être faux, ou de croire faux ce qu'on sait être vrai.

Abraham mentit, lorsque par une prudence mal-entendue, il fit passer sa temme pour sa sœur, chez Abimelecka

& chez Pharaon. Qu'elle fût, si l'on veut, sa parente; sa sincérité n'étoit point à couvert par-là: dire qu'elle étoit La sœur, c'étoit donner lieu de croire qu'elle n'étoit pas son épouse; & c'étoitlà en effet ce qu'Abraham vouloit qu'ils crussent. Il avoit peur, dit-on, que l'un ou l'autre de ces Princes ne le fit mourir, pour jouir, sans concurrent, de la belle Sara. Quoi! ce pere des croyans avoit-il donc si peu de foi, si peu de confiance en son Dieu, pour ne le pas croire capable de lui conserver la vie, s'il n'y coopéroit par un mensonge? Et quel mensonge encore! Un mensonge, qui livroit son épouse aux bras du premier occupant. Je ne sai pas de quel œil les maris Espagnols regardent ce trait d'Abraham: mais je crois qu'il trouvera plus d'apologistes en France.

La loi naturelle, qui veut que la vérité regne dans tous nos discours, n'a pas excepté les cas où notre sincérité pourroit nous coûter la vie. Mentir, c'est offenser la vertu; c'est donc aussi blesser l'honneur: or on convient généralement, que l'honneur est préférable à la vie: il en faut donc dire autant de la sin-

cérité.

Qu'on ne croye point ce sentiment outré. Quand je serois le seul au monde qui l'adoptasse, je ne l'abandonnerois pas pour cela: mais il est plus général, que peut-être on ne pense. C'est un usage presque universel dans tous les tribunaux, de faire affirmer à un accusé, avant de l'interroger, qu'il répondra conformément à la vérité; & cela, même lorsqu'il s'agit d'un crime capital. On lui fait donc l'honneur de supposer, qu'il pourra, quoique coupable du fait qu'on lui impute, être encore assez homme de bien, pour déposer contre lui-même, au risque de perdre la vie, & de la perdre ignominieusement. Or le supposeroit - on, si l'on jugeoit que la loi naturelle le dispensat de le faire?

Il est vrai qu'on ajoûte ordinairement un degré de solemnité à l'affirmation de l'accusé, en la lui faisant faire avec serment: mais ce n'est pas-là non plus la circonstance que je loue davantage. A quoi peut jamais servir un serment? Un fourbe ne trouve pas plus difficile de se parjurer que de mentir: & l'homme véridique, après les plus affreux sermens, ne peut pas dire plus vrai, qu'il n'auroit

roit fait en affirmant simplement. La vérité n'est pas susceptible de plus ou de moins.

C'est outrager gratuitement les hommes, que d'exiger d'eux des sermens : c'est les supposer tout à la fois, & capables de mentir, & assez superstitieux, pour mettre de la différence entre un mensonge & un parjure. J'avoue qu'il en est quelques uns à qui c'est rendre justice, que de les en croire capables.

On poursuit en jugement Epiorque, pour le payement d'une somme. On ne produit point contre lui d'obligation par écrit : il ne s'est engagé que verbalement. Il paroît devant ses juges: il biaise d'abord : on le presse : il fait un roman. le détaille & le circonstancie; & finit par nier la dette. Félicitez Epiorque: il fort absous à bon marché; on ne l'a point obligé de jurer; il n'a fait simplement que mentir en présence de ses Juges, & de la foule qui les environne. "M'en voilà tiré bien heureusement". dit-il, à ses amis, au sortir du tribunal; , si l'on m'eût pris à mon serment, je » perdois mon procès, car je n'aurois " pas affirmé".

Cependant ne concluons rien de cet exemple en faveur de l'usage établi, d'exiger quelquesois en justice le serment des parties. Car qui pourra vous repondre qu'Epiorque, en esset, eût mieux aimé retracter son mensonge, que de le consirmer par un faux serment? Mais quand il eût été capable de le faire, ce qui n'est pas probable, ce seroit un exemple unique, qu'on ne peut pas tirer à conséquence; & qui n'empêche pas qu'on n'établisse comme une maxime généralement vraie, que quiconque ment sans scrupule, se parjure de même.

Le meilleur secret pour obvier aux parjures, c'est de ne point exiger de sermens. Je ne voudrois même pas sans nécessité, interroger quelqu'un que je soupçonnerois capable de mentir, & intéressé à le faire; car c'est lui en four-

nir l'occasion.

La morale de la plûpart des gens, en fait de sincérité, n'est pas rigide: on ne se fait point une affaire de trahir la vérité par intérêt, ou pour se disculper, ou pour excuser un autre: on appelle ces mensonges officieux; on les fait pour avoir la paix, pour obliger quelqu'un, pour prévenir quelqu'accident.

Miférables

Misérables prétextes, qu'un mot seul va pulvériser! Il n'est jamais permis de faire un mal pour qu'il en arrive un bien. La bonne intention sert à justifier les actions indissérentes: mais n'autorise pas celles qui sont déterminément mauvaises.

On passe aussi légerement sur les menfonges badins, les historiettes seintes, les nouvelles controuvées: ,, Ce sont ,, des plaisantèries, qui ne nuisent à per-,, sonne ,,: Quelle bisarre apologie! Une action est-elle donc innocente, pour ne pas rensermer deux crimes?

Pour la Calonnie, on me l'abandonne: c'est un mensonge odieux, que chacun reprouve & déteste, ne sur-ce que par la crainté d'en être quelque jour l'objet. Mais souvent tel qui la condamne, n'en est pas innocent lui-même: il a rapporté des saits avec insidélité, les a grossis, altérés ou changés, étourdiement peut-être, & par la seule habitude d'orner ou d'exaggerer ses récits.

Un moyen sur, & le seul qui le soit, pour ne point calomnier, c'est de ne

jamais médire.

Transportez-vous en esprit dans quelque monde imaginaire, où vous suppoi 2 serez ferez que les paroles sont toujours l'expression sidele du sentiment & de la pensée; où l'ami, qui vous sera des offres de service, soit en esset rempli de bienveillance; où l'on ne cherche point à se prévaloir de votre crédulité, pour vous repaître l'esprit de fables; où la vérité dicte tous les discours, les récits & les promesses; où l'on vive, par conséquent, sans soupçons & sans désiance, à l'abri des impostures & des tromperies, des ruses & des stratagèmes, des trahisons, des persidies & des délations calomnieuses: quel délicieux commerce, que celui des hommes qui peupleroient cet heureux globe!

Vous voudriez que celui que vous habitez, jouit d'une pareille félicité: eh bien, contribuez - y de votre part, & commencez par ètre vous - même, droit

sincere & véridique.



#### 6. II.

### DE LA BONNE-FOI.

Elle n'a pas besoin d'être désinie : on ne la viole que par des vives d'intérêt; exemples qui en sont des preuves. Fraudes, qu'on se croit permises, parce qu'elles sont d'un usage presque général. Personne ne doute que le vol ne soit un crime. C'est voler que de manquer volontairement à payer ses dettes. Dissérentes sortes de dettes; les unes innocentes, les autres criminelles.

Il est inutile de définir ce que c'est que la bonne-foi: ceux-memes qui en sont le moins pourvûs, ne l'ignorent pas; & ne seroient point fâchés que tous les autres en eussent, pour les duper plus à leur aise; car on n'est pas sourbe à crédit, c'est toujours par quelque vûe d'intérêt, que l'on trompe & qu'on affronte.

Pourquoi ces Ministres imposteurs d'idoles muettes & sans vie, avoient-ils forgé des mysteres, des oracles & des prodiges, multiplié les sacrifices, inventé

### LES MOEURS.

·lustrales, des gâteaux ou des rés? C'est que par ces invenaugmentoient leurs revenus. gme qui les faisoit vivre, étoit ils prèchoient, comme le plus k le plus inviolable. noi les gens de loi ont-ils noyé raison & l'équité dans un dérocédures, de formalités & de rafinées? C'est pour mettre à démêlés de leurs concitoyens, chir par leurs mésintelligences. uoi le patelin Aftorgue marcheux baiffés, la tête humblement coeffé d'un large feutre, vetu modestement? Pourquoi ce ton k, ces paroles emmiellées? ce zele simulé pour les intérêts ces lamentations hypocrites fur ment des pécheurs? C'est pour contributions fur les trop simes qu'il abuse par ses grimaces. terminer un long procès, fébranches & en incidens, vous avec le plaideur Eriste, même lésavantage. Inutile facrifice! prétexte spécieux de se prèter commodement, Eriste a saisi ission, pour gagner sur vous du terrein.

terrein. Vous avez abandonné volontairement une partie de vos droits, afin de vous affurer l'autre: vous n'en fetez pas moins dépouillé du toût. Sécondé par un tabellion infidele, il a gliffé dans la transaction des termes équivoques & captieux, dont il faura se prévaloir contre vous; & vous aurez, sans vous en être apperçu, donné les mains à votre ruine.

Je vais dans un quartier de la ville dont les habitans sont marchands d'és toffes. Ai-je donc été, par quelque enchantement, transporté dans un pays lointain, pour y trouver des tisages si singuliers & si bisarres? Les marchands que j'ai vûs ailleurs, ont, pour le débitde leurs marchandises, un lieu par-bas; qu'ils appellent une boutique. Ceux-la en ont une gussi : mais elle est vuide & sans autres ornemens, que l'épouse du Commerçant & ses filles, qui, parées faltueusement, nonchalamment assifiés, & toujours désœuvrées, semblent n'y être précisément, que pour y fervir d'enseigne. Jentre, dans le desséin d'acheter. On m'introduit dans une sale écartée, inaccessible au grand jour, où le soleil ne pénetre que de biais, & par une

une fente étroite. On me présente des étoffes, on les déroule, on me les développe: complaisance illusoire, qui ne sert qu'à m'en imposer ! le faux jour qu'on a ménagé, m'en eachera les tares & les défauts. Commencez par m'abattre ces chassis noirs qui m'offusquent; & si vous voulez que je voie, ne me faites pas voir à demi.

Il y a dans toutes les professions, quelque fraude d'usage, dont on ne se fait point de reproche, par la raison qu'elle est universellement pratiquée; & tel marchand laisse subsister, sans serupule, un abajour à son magasin, qui peut-être gerera fidelement la tutelle de fon neveu

Tel Capitaine a, pour la montre, un grand nombre de passevolans, dont il s'approprie la paye, qui rougiroit de toute autre sorte de vol.

Tel soldat dérobe son hôte, & croit de bonne prise, tout ce qui lui tombe. fous la main tant qu'il porte l'uniforme, à qui, peut-être sous un autre habit, vous pourriez confier votre coffre-fort, sans risque.

Un Moine, d'ailleurs honnète-honsme, offre à la vénération puplique, des châffes

chasses & des ossemens, des agnus & des scapulaires, qu'il n'estime au fond de l'ame, que selon leur juste valeur: mais tous ceux de sa robe en sont autant; il se croiroit saux-frere, s'il n'é-

toit pas leur complice.

Les suppôts du barreau vendent cherement leur ministere; les plus désintéressés d'entre eux, n'exigent le payement que du travail qu'ils ont fait : mais en est-il, qui ne fassent que celui qu'ils devroient faire? Il est passé en coûtume, de surcharger les parties d'un vain fatras d'écritures, dont les trois quarts n'ont d'autre utilité, que de grosstr le salaire de l'écrivain. Peu scrupuleux sur cet article, "n'est-il pas jus-, te, disent - ils, que nous vivions des ,, sottises des hommes"? Vivez-en, à la bonne heure : mais n'agissez point en corsaires, avec ceux qui vous font vivre.

Je ne parlerai point ici des vols & des rapines manifestes: tout le monde sait, que c'est un crime inexcusable que de prendre le bien d'autrui à sorce ouverte; ou du moins, il n'y a guere que les conquérans qui l'ignorent. De plus je ne me donne point pour un convertisseur

tisseur de brigands: des gibets, des échafauts tous dressés, voilà les leçons qu'il leur faut; les seules qui soient capables de leur contenir la main; & les seules en esset à quoi la plûpart des hommes sont redevables de leur prétendue probité.

La maniere de voler, qui se pratique le plus, & dont on rougit le moins, c'est d'emprunter & ne point rendre : c'est un dicton reçu, qu'on n'est pas fripon pour devoir. Cependant on ne vole pas seulement en prenant le bien d'autrui; c'est aussi voler que de le re-

tenir.

Distinguons pourtant différentes sortes de dettes. Il en est d'innocenses & de criminelles. Les innocentes sont celles que la nécessité a fait contracter, & qu'elle empêche actuellement d'acquiter. Il en est d'une espece mitoyenne; qui sont innocentes par rapport au tems présent, le débiteur étant dans une véritable impossibilité d'y satisfaire; mais criminelles, si l'on remonte a leur origine: telles sont celles qui procedent d'usurpations injustes. Les criminelles enfin sont celles qu'on laisse vieillir volontairement, quoiqu'on les puisse éteindre, de qu'elque cause qu'elles provienment. Nicandre

Nicandre ruiné par le feu, a ramassé dans des bourses amies dequoi rétablir ses affaires : elles commençoient à reprendre une meilleure face, lorsque d'autres malheurs, des procès & des maladies, des naufrages & des banqueroutes, l'ont replongé dans un abîme plus profond. Loin d'acquiter ses anciennes dettes, il est forcé plus que jamais, de les grossir par de nouvelles : heureux encore dans son désastre, s'il peut parvenir à le faire. Plaignez Nicandre, mais ne le blamez point : dût sa ruine entraîner celle de tous les amis. qui l'on aidé, il n'en sera pas plus coupable, s'il ne se l'est point attirée par des fautes volontaires, & s'il travaille sérieusement à s'en relever.

Celui qui ne risque que de s'appauvrir, ou d'être moins opulent, en négligeant sa fortune, peut la négliger s'ilveut: mais c'est un crime à un homme qui doit, de faire le magnanime, en affectant du mépris pour l'argent. Il est responsable envers ses créanciers de tous les gains qu'il auroit pû faire honnêtement, par son travail & par son industrie. Or à en juger sur ce pié-là, on ne trou-

trouvera pas tant de débiteurs excusa-

bles, qu'on s'imagine.

Lysippe, autrefois officier public, & dépositaire, par état, de la fortune d'un grand nombre de particuliers, a con-fommé par fon luxe, les fommes qu'il avoit en garde, & son propre patrimoine. Il s'en accuse au pié des autels, il ne. Il s'en accuse au pié des autels, il en gémit avec sanglots, & se propose d'expier ses dissipations, par la priere, les macérations & le jeûne. Lysippe est, dit-on, converti: il a quitté le monde; il est sans cesse en oraison. Quelle conversion! Eh, priez un peu moins, Lysippe; le meilleur moyen pour expier ses sautes, c'est de les réparer. Mettez vos talens à ptosit, travaillez; ne ménagez, ni soins, ni peines; point de relache, insou'à-ce que vos créanciers relache, jusqu'à - ce que vos créanciers soient satisfaits & dédommagés. Allez ensuite vous prosterner devant le throne de Dieu: c'est alors que vous y pourrez trouver grace.

On n'est point excusable de ne pas acquitter ses dettes, par son indigence actuelle, si l'on y est tombé, ou qu'on la perpétue, par sa faute, par indolence, par parelle, par des dépenses superflues.

Un débiteur ne possede en propre que l'excédent de ses dettes : tout ce qu'il consomme au-delà, est pris sur ses créanciers. L'humanité cependant lui permet de vivre, mais ne lui permet rien de plus: encore est-ce à condition de travailler sincerement à se libérer.

Admirez la tranquillité de Misochreste. Avec quelle aisance il se débarrasse d'une soule de créanciers, dont les clameurs l'importunent! Cent sois il les a évités en se faisant céler par ses valets: comment aujourd'hui, va-t-il s'y prendre, pour leur échapper? Ils ont devancé l'heure de son lever. Il persiste à ne point sortir: ils s'obstinent à l'attendre. Il leur sait dire, qu'il est indisposé, & ne peut parler à personne: sa maladie ne les attendrit pas; s'il dissere de leur ouvrir sa porte, ils sont prêts à l'ensoncer. Il annonce qu'il va se rendre, & vient parlementer.

, Comment donc, leur dis-il, est-ce., qu'on ne peut pas être malade chez soi? Vous me permettrez de vous dire, que votre procédé n'est pas celui de gens, qui savent vivre.

, Qu'y a-t-il, vous Monsieur Rhe-, don; Cette caleche que vous me si-, tes,

# 208 LES MOEURS.

pas donné vingt pistoles à compte?

Vous voilà bien à plaindre? Allez,
allez, n'ayez point peur, on ne perd
rien avec moi. Voilà un homme qui
me fournit du pain depuis six ans:
il sait comme on se conduit avec des
gens de ma sorte; il a pris patience, & ne s'en trouvera pas mal.
Adieu, Monsieur Rhedon, adieu,
j'ai à parler à ces Messieurs; vous
reviendrez.

j'ai à parler à ces Messieurs; vous . reviendrez. "Oh, pour vous, mon cher Ar-,, topole, je vous considere: vous agis-" sez bien. Comment vous y prenezyous pour faire le bon pain que vous , me vendez : il est exquis ; il n'y a ,, rien à dire à ce pain-là... Voyons ce que je vous dois . . . Deux mille trois , cens quarante-six livres, quatre sous, , neuf deniers?... Je vous dois cette , somme là?....Au reste, je ne re-, garde pas après vous. Deux mille trois , cens & quelques livres. . . . . On , pourra payer cela. Allez, Monsieur , Artopole, le premier argent que je , touche est à vous; vous n'aurez pas , seulement la peine de le venir cher-

cher:

,, cher : cela est trop juste, c'est vous , qui me faites vivre.

" Ah! voilà mon marchand de vin: " il y a long-tems, mon cher, que j'ai , envie de vous laver la tête. Savez-, vous bien, Monsieur de la Taverne. , que vous jouez à m'empoisonner, avec le vin que vous me donnez. Que diable mettez - vous dedans? Je ne peux , pas en boire trois bouteilles, qu'il ne ,, ne me porte à la tête. Et c'est de l'ar-, gent, peut-être qu'il vous faut? Allez, allez, on ne fert pas les gens , comme vous faites, quand on veut ,, être payé. Vous n'aurez de l'argent 22 que quand les autres n'en voudront », plus, pour vous apprendre à donner de bonne marchandise.

"Pour ce qui est de vous, Mon-"fieur Guillaumet, je suis honteux de "ne vous avoir point encore satisfait. "Je sai tous les reproches que vous "avez à me saire. Vous m'habillez moi "& toute ma maison, depuis près de "cinq ans: je ne vous ai point encore "donné un sou; je vous avois promis "pour la fin de l'année derniere, je "vous ai manqué. N'est-ce pas-là tout "ce que vous me diriez? Vous me

### MOEURS.

Monfieur Guillaumet :
que j'aurois la dureté de
anguir, après un argent
dû, après des déboursés,
que vous avez bien voumoi, si mes Fermiers
li faudroit que je fusse
alheureux. Mais ils me
sin, & vous serez payé.
aissez-moi parler à cette

Madame Pernelle. C'est ente pieces de toile que fournies, n'est-ce pas? as vous les payer si-tôt. bien que voilà des gens emis. Mais vous ètes en re, vous: vous ètes, on, Monsieur, vous vous suis fort mal ". "Oh! bonne: quand on n'a assez forts pour faire des ne faut pas se mèler de

s autres", ajoute Misoressant la parole à ceux qui n'ont pas encore eu e ne vous dois pas, je os articles. Vous êtes té-,, moins , moins que je cherche à m'arranger: , laissez-moi respirer un peu; si je me , puis mieux faire, du moins j'arrète-, rai vos mémoires".

Misochreste, après ces mots, s'élance & part comme un trait; laissant des créanciers si étourdis par son ton audacieux, qu'il est déja bien loin, lorsqu'ils s'apprètent à lui répondre.

## ARTICLE IL

# DE LA JUSTICE DISTRIBUTIVE.

Raison de sa nécessité: elle réside dans la personne des Souverains: consée quant à l'administration aux Magistrats; ses caractères. 1. Fraix de Justice, injustes Es exorbitans. 2. Lenteur des Juges inexcusable. Sollicitations, injurieuses aux Magistrats. Appels, prolongent inutilement les procès. Formalités vétilleuses introduites dans la procédure. Incapacité de la plupart des Juges. Préférer l'avis du plus petit nombre à la pluralité. Si un Juge peut sans injustice, favoriser son ami.

#### 212 LES MOEURS.

Si tous les hommes étoient équitables, on n'auroit pas besoin de la Justice distributive: c'est une digne qu'il a fallu opposer à leurs injustes procédés. La plupart ont consondu l'utile avec l'agréable: ce qui state leurs sens, leurs desirs & leurs passions, leur paroit dèslors utile. Il le sèroit en esset, si ces sens, ces desirs & ces passions, étoient toujours réglés par l'équité: mais s'ils ne le sont point, ce qui les statte, peut être injuste. Or, ce qui est injuste, ne sauroit ètre utile: & voici sur quelle preuve je sonde cette maxime.

Rien n'est utile, que ce qui tend à nous rendre heureux: la supreme utilité, c'est le souverain bonheur, & c'est à ce bonheur, que se rapporte, comme à sa fin unique, tout ce qui mérite le nom d'utile: tout ce qui n'y tend pas, est indigne de ce nom. Or ce qui est injuste, loin d'y tendre, nous en détourne: car ce qui est injuste, est contraire au vouloir divin. Or il n'est pas possible que nous soyons heureux en resistant à ce vouloir, puisqu'il a précisément notre sélicité pour objet. Dieu n'est point un tyran, sier d'un despotisme absolu, qui ne nous impose des lois.

lois, que pour exercer notre obcissance, & nous faire sentir la pesanteur de son joug: tous ses préceptes sont des lecons qui nous apprennent à être heureux. Or Dieu veut que nous soyons justes. Donc il n'est point de véritable bonheur pour quiconque ne l'est pas, Donc, une action, qui blesse la justice, étant contraire à la volonté de Dieu, elle l'est aussi à notre sélicité; & par conséquent, loin de nous être utile, elle nous

est préjudiciable & funeste.

Mais les hommes charnels & groffiers, qui ne s'occupent que du préfent, qui ne voyent que par les yeux
du corps, qui n'estiment le mérite des
actions, qu'à raison du profit qui en
revient; n'ont pas laissé d'établir une
distinction entre la justice & l'utilité.
Tous les jours ils mettent en balance
l'utile avec l'honnète; & c'est toûjours
ce dernier qui est sacrifié à l'autre, l'orsque l'utilité prétendue leur paroit mériter quelque considération; or ils la
supposent importante, à proportion de
la véhémence de leurs desirs; ausse
n'ont-ils d'égards pour la justice, qu'aus
tant qu'ils comptent y gagner, ou du
moins n'y rien perdre; toujours prèss

à revenir sur! leurs pas, pour présérer l'utile, si l'équité les expose à quelque danger, ou peut leur coûter quelque

perte.

De-là, ces démèlés d'intérèts que sufeitent & entretiennent, entre des concitoyens, l'avidité des richesses, & la mauvaise-soi: de-là tous les crimes qui ont inondé le monde. Cette préférence qu'on donne à l'utile sur l'honnête, est la source de tous les procès injustes, & la cause de tous les forfaits.

Il a donc fallu, pour prévenir l'horrible confusion où cette méprise sur l'utile auroit jetté toutes les societés, remonter aux lois innées de la justice, &, la balance en main, terminer les contes-

tations, & punir les attentats.

Comme il ne suffit point à un Législateur, d'ètre sage & judicieux, s'il n'a aussi une autorité suffisante pour faire exécuter ses lois; on a déséré la puissance législative à ceux d'entre les hommes, qui avoient déja sur les autres, une prééminence reconnue: la justice distributive a été l'apanage des Souverains.

Afin qu'elle ne fut point arbitraire, ils publierent des Ordonnances solemnelles, nelles, pour servir au reglement des différends les plus ordinaires dans la societé; & réprimerent l'audace des méchans, en les intimidant par la crainte des supplices ou de l'ignominie. S'il survenoit quelques cas qui n'eussent point été prévûs, ils en tiroient la décision de cette même équité naturelle qui leur avoit dicté les lois générales. Ils rendoient alors la justice en personnes, & la rendoient sur le champ.

Surchargés, dans la fuite, d'un plus grand nombre d'affaires, par l'accroissement de leur domination, ou distraits du soin de la police, par le commandement des armées, ils en remirent l'éxercice entre les mains de Juges subordonnés, qu'ils revètirent pour cet effet d'une partie de leur autorité. On appella ces Juges commis par les Souverains, des Magistrats: & ce sont ces Magistrats qui administrent à présent la Justice. Voyons comme ils s'en acquitent, & comme ils s'en doivent acquiter.

La justice doit être rendue gratuitement, promptement, & sans partialité.

1. On ne nie pas, dans ce pays plus qu'ailleurs, que la Justice ne doive être gratuite:

gratuite: c'est une maxime toûjours subfistante; mais qui malheureusement, est réduite à la simple théorie. Sur ce point, comme sur une infinité d'autres, on a bien su trouver moyen d'éluder l'austérité de la morale.

On a commencé par interdire aux particuliers, la faculté qui leur appartient de droit naturel, de plaider euxmêmes leur cause. Si ce reglement étrange est fondé sur de justes motifs, j'avoue que je n'ai point assez de pénétration pour les démèler: mais j'en ai assez pour en connoître les inconveniens.

Qu'ai-je besoin d'un substitut merce-

Qu'ai-je besoin d'un substitut mercenaire, qu'on m'oblige de payer, pour
désendre mes intérèts, que je désendrois mieux que lui? Il les exposera,
me dites - vous, à mes Juges, avec
plus de précision, & le fera sans humeur & sans passion. Mais, si j'ai bien
pu le mettre au fait de mon affaire,
j'y pourrois mettre aussi mes Juges.
Qui me répond qu'il l'aura bien entendue, qu'il en a bien pris le sens, qu'il
s'est donné la peine de lire les pieces
que je lui ai remises? Qui m'assure
qu'il la travaillera soigneusement, qu'il
la mettra dans son jour sayorable, qu'il
n'oublie-

n'oubliera aucun de mes moyens, qu'il les présentera dans toute leur force. Que fai - je? s'il alloit même se laisser gagner par mon adversaire, & faciliter son triomphe en me désendant soiblement! Il n'est aucune de ces prévarications qui ne se commette quelques fois, & que je n'aie par conséquent sujet de craindre. Laissez-moi désendre mon droit: vous m'exemptez de tous ces risques.

J'ai, si vous le voulez, découvert un désenseur intelligent, capable, & sur qui l'on peut compter. Eh, que m'importent tous les talens qu'il vous plaira lui supposer? Un désaut les efface tous: il est intéressé. Dépouillé de tout mon bien, par des usurpateurs puissans, envain la Justice m'offre-t-elle un appui contre eux, si ces tristes avenues ne s'ouvrent qu'à prix d'argent.

Ai-je franchi cette premiere entrée : à chaque pas le même obstacle m'arrète. Le palais de Themis est une douane ruineuse, où cent exacteurs avides se succedent l'un à l'autre, pour dévorer la substance de l'infortuné plaideur. Le Juge lui-même, à leur tête, les autorise au pillage, & s'apprète à le confidement.

## 218: LES: MOEURS.

fommer. Délicat cependant sur la maniere de piller, il rougiroit de profaner sa main, en acceptant des présens: & le barbare exige qu'on le paye; & ne vous rendra pas justice, que vous n'ayez payé d'avance!

En vain m'objecteroit on que ces frais exorbitans, font la juste punition du Plaideur de mauvaise foi, qui, par l'événement, est le seul qui les sup-

porte.

Je répons d'abord, que je ne goûte point la Justice de ces châtimens pécuniaires, dont celui qui les impose, recueille seul le prosit. Toute justice intéressée m'est suspecte. Pourquoi faut il que mon Juge touche de sortes épices, en conséquence de ce qu'Harpasse m'a intenté mal-à-propos un procès? C'est moi seul qu'il sauv dédommager, & non pas ce Juge, qui n'en sousser aucun dommage; & qui doit également absorder ou condamner, sans en tirer de salaire.

Je dis: de plus, qu'il n'est pas toujours vrai, qu'un des deux collitigans soit nécessairement de mauvaise soi : la question qui les divise, peut être problématique; & dans ce cas, celui des deux deux qui succombe, mérite plus d'être

plaint, que puni.

Mais qu'on suppose, si l'on veut, que celui sur qui les frais tombent, les doive en esset supporter, pour avoir contesté sans droit: son adversaire, qui sort victorieux, ne laisse pas de payer encore cher sa victoire. Il lui a fallu essuyer mille extorsions secretes, qu'il ne pourra pas répéter: & les frais memes qui sont notoires, c'est lui seul qui en sousser, si celui qui les doit payer, est malheureusement insolvable.

J'ajoute encore un dernier cas, où ils tomberont sur la Partie qui devoit en être exempte: c'est celui d'un jugement où le bon droit aura succombé, par l'ignorance ou par l'iniquité des Juges; & ce cas n'est pas sans exemple: car ces siers arbitres de nos biens & de nos fortunes, n'ont pas reçu du Ciel, une conscience, ni des lumieres infaillibles.

2. Qu'on me donne des Juges défintéresses, leurs vûes seront bien plus distinctes, & leurs décisions plus sages: mais je n'en suis point encore content, s'ils ne sont pas expéditifs. C'est être injuste, que de différer la justice,

### 220 LES MOEURS.

tice, qu'on peut rendre sur le champ. Le tems est précieux pour celui dont

les intérets périclitent.

C'est la manie des gens en place, de se faire demander à titre de grace, ce qu'ils doivent par état: il faut achetter d'eux, par des suppliques humiliantes, ce qu'on seroit en droit d'exiger. Vendez-moi plutôt la justice au poids de l'or, & me la rendez à l'instant. A quelque prix que vous la mettiez, j'y gagnerai.

Le Président Cénocéphale croit qu'il importe à sa dignité d'être suivi jusqu'au pié de son tribunal, d'une soule de solliciteurs. Le trouble & l'inquiétude qu'il voit peints sur leurs visages, le flattent au sond de l'ame; il se dit avec complaisance: ", C'est de moi que ", dépend le sort de tous ces gens-là." Il se gardera bien d'expédier promptement leurs affaires: sa Cour en seroit moins nombreuse.

Je ne faurois concevoir comment le premier plaideur, qui follicita son Juge, ofa s'exposer à le faire; ni comment les Juges se sont accoutumés à supporter patiemment cet affront. Qu'est-ce que solliciter son Juge? C'est lui dire en termes

termes couverts:,, Je ne doute pas que
,, vous ne négligeassiez mon affaire, si
,, je ne vous pressois. Je sai que vous
,, aimez votre repos & vos plaisirs; que
,, vous pourriez les préférer au soin de
,, remplir votre charge: mais, je vous
,, prie, faites votre devoir, pour l'a,, mour de moi. Examinez par vousmême mon procès: ne vous en rapportez pas à l'extrait d'un Secrétaire;
, & quand vous le faurez à fond, que ce
, foit l'équité qui dicte votre jugement.
La belle Hortense viendra vous solliciter contre moi: mais fermez les yeux
, à ses charmes. Tels Princes, tels Seigneurs vous recommanderont sa cau, se: mais songez que ces recommandations ne rendent pas son droit meilleur. On tentera de vous éblouir par
des promesses, & peut-être même par
des présens: mais soyez incorruptible.
En un mot, saites-moi la grace de vous
comporter en honnête-homme."
Combien seroient encore plus injurieuses les sollicitations d'un Plaideur
de mauvaise soi ! Solliciter son luge

de mauvaise soi ! Solliciter son Juge pour le gain d'une cause injuste, c'est lui déclarer qu'on le prend pour un fripon, ou pour un sot.

Je ne sai si ce n'est pas aussi l'insulter, que de le remercier après le gain d'un procès: il semble que ce soit le rendre suspect de quelque condescendance; sans cela, dequoi le remerciez-vous? S'il a jugé suivant l'exacte équité, vous ne lui devez pas, à la rigueur, plus d'actions de graces, qu'à un payeur de rentes, qui vous a délivré un quartier échû: l'un l'autre n'ont fait que ce qu'ils ne pouvoient pas se dispenser de faire, sans prévarication. De l'estime tant qu'il vous plaira: un Juge intègre en mérite, mais point de reconnoissance.

Il pourroit même, avec toute l'intégrité possible, mériter au contraire des reproches, s'il a laissé les Parties longtems languir dans l'attente d'un l'signement, qu'il pouvoit prononcer d'abord. Un Magistrat est comptable de tous ses momens, tant qu'il reste dans ses mains des affaires indécises. N'est-ce donc pas affez, qu'un plaideur ait supporté les lenteurs de tous les Officiers subalternes, sans que les dispensateurs - mêmes de la justice achevent de l'excéder par des remises interminables.

Enfin, après plusieurs années d'attente, d'incertitude & de poursuites, il obtient un jugement : mais c'est n'a-voir rien obtenu : son adversaire, pour en éluder l'esset, va, par plusieurs ap-pels successifs, le promener de tribunaux en tribunaux. Et qu'il ne croye pas son droit assuré, par la raison qu'il est incontestable. Les Rituels de Themis affervissent ses Cliens à tant de formalités vétilleuses, d'où l'on fait dépendre leur sort, qu'il leur est difficile d'arriver, fans broncher, jusques à son tribunal. Aussi voit-on tous les jours, dans son redoutable sanctuaire, la forme entraîner le fond; & le meilleur droit solemnellement proscrit, pour l'omission d'un mot, d'une lettre, d'une minucie.

A-t-on eu l'adresse d'éviter tous ces

A-t-on eu l'adresse d'éviter tous ces écueils: on peut encore échouer au port par l'injustice ou l'incapacité des Juges.

De toutes les professions, celle du Magistrat est, je crois, la plus importante pour la societé: mais j'ignore s'il en est quelque autre parmi nous, pour laquelle on exige moins d'épreuves; tout sujet y est propre, dès qu'il a pris ses degrés en Droit, & qu'il est en état de payer les provisions de sa charge.

Je ne vous dirai point si le jeune Adrasse est bon Juge; ce n'est jamais k 4 lui

- lui qui rapporte, il ne fait qu'opiner, & peut-être fait - il encore trop: mais je puis vous dire quels font ses mœurs, ses plaisirs & ses passe-tems. Il est badin, vif & coquet, distrait & inappliqué. "Il a pris, des l'enfance, une antipathie pour les livres, qu'il a gardée jusqu'à-pré-sent; mais surtout pour les Coûtumiers, les Ordonnances, les Arrêts & les Arrètistes. Un peu moins prévenu contre les brochures, il a feuilleté Acajou, Grigri, le Sopha, & les Etrennes de la S. Jean. Il aime la bonne chere, & surtout les long soûpers; le jeu, la danse, la chasse; les armes & les chevaux. Tous les plaisirs lui sont bons, pourvû qu'ils soient tumultueux. N'ai-je pas eu raison de commencer

par vous prévenir, qu'Adraste est un Magistrat? Sans cela vous l'eussiez pris sans doute, à son portrait, pour un Mousquetaire ou un Page.

Près de lui, sur les sleurs de lis, siege

le gouteux Ménalippe. C'est un vieux Juge, à qui une longue routine, acquise par soixante années d'exercice, tient lieu de capacité. Dès qu'un Avocat se présente, il sait tout ce qu'il va dire : aussi dort - il profondément tant que 1..

que dure le plaidoyer; & n'en donne pas moins son avis, lorsqu'il est tems de le donner. Son âge & ses infirmi-tés le garantissent d'ètre séduit par de belles solliciteuses. De ce côté-là il est incorruptible. Si quelqu'attrait le pouvoit gagner, ce seroit tout au plus l'éclat éblouissant de l'or : encore faudroit-il que la somme en valût la peine; sa vertu s'indigneroit qu'on la voulût tenter par des présens médiocres. Ne craignez pas non plus, qu'il s'écarte de son devoir par tendresse ou par pitié; que les regrets d'un accufé, sa douleur & son désespoir le gagnent & l'attendrissent. Lorsqu'il s'agit d'infliger une peine capitale, soyez sûr qu'il n'en manquera pas l'occasion; c'est un acte d'autorité, dont il est jaloux. Endurci depuis long-tems, contre les prieres & les larmes, spectateur intrépide des tortures & des supplices, il enverroit plutôt vingt innocens à la Greve, que de fauver un coupable.

Placez-moi sur un tribunal, vingt têtes de la trempe de celles d'Adraste & de Ménalippe: croirez-vous alors un plaideur bien à l'abri de sa condamnation, par son bon droit? Cependant

k s

est-il rare que nos tribunaux ne soient pas mieux composés? Pour un Juge, digne du siege qu'il occupe, il en est trente qui ne devroient avoir d'autre emploi dans le barreau, que celui d'im-

poler silence aux causeurs.

On est dans l'usage de décider les contestations, en justice, à la pluralité des voix. C'est, je crois, faire beaucoup trop d'honneur à nos Magistrats: c'est supposer, que le plus grand nombre d'entre eux, est suffisamment pourvà de droiture & de discernement. Je ne sai, s'il ne vaudroit-pas mieux que ce fût le plus petit nombre qui formât l'arrêt. N'est-il pas plus raisonnable de supposer qu'il y ait cinq conseillers prudens sur vingt-cinq, que de présumer qu'il y en ait vingt. La prudence n'est pas un don si vulgaire.

Malgré Pair de paradoxe, que cette idée semble présenter d'abord; le légif. lateur des Juiss l'avoit eue avant moi: il leur recommandoit de ,, ne pas affeoir ,, leurs jugemens, sur l'avis du plus ,, grand nombre \*. ".

Pai-

<sup>\*</sup> Nonlin Judicio plurimorum acquielces sententiæ Exode, xxIII.2...

Paimerois mieux le suffrage d'un seul Juge, qui motive son avis, que celui de cinquante autres qui 'n'opinent que par instinct.

La tentation la plus délicate, & par conséquent la plus dangereuse pour une Juge, c'est une générosité déplacée, un défir d'obliger des amis, qui ne peut être satisfait qu'aux dépens de l'équité. Tel qui résissoit à des promesses, ou à des offres séduisantes, ne tiendra : pas: contre les instantes prieres d'un solliciteur qu'il aime. Il croit trouver une excuse dans les motifs qui l'ébranlent. 'Il ne se pardonneroit point, de s'être laisfe subjuguer par le vil appas du gain., ni par tout autre intérêt : mais la tendreffe, l'amour, l'amitié, la reconnois fance, font des fentimens si nobles : Oui, très-nobles sans doute, quand ils fympathisent avec la vertu; mais trèsbas & très-condamnables .. quand ils lui. portent quelque attente.

Il est d'usage & même d'obligation, qu'un Juge se déporte de la connois. fance d'une affaire, lersque quelqu'une: des parties qui y sont intéresses, lui est alliée ou parente: mais il est dans la societé bien d'autres liaisons, que la

k 6 parenté parenté ou l'affinité, qui n'ont pas moins d'empire sur le cœur; qu'il s'en mésie aussi. Il peut lui paroître dur de condamner un ami : eh bien, qu'il ne

le juge point.

Il n'est, dans tout l'Univers, que Dieu & les Souverains, par la raison qu'ils sont ses Lieutenans, qui puissent user d'indulgence dans leurs jugemens, & favoriser ceux qu'ils aiment. Encore ni les Souverains, ni Dieu même, ne le peuvent-ils pas faire au préjudice de l'une des Parties. Mais le simple magistrat n'est jamais en droit de le faire: il n'a d'autorité que celle qu'il tire de la loi, dont il n'est que le dépositaire & l'organe: s'il s'en écarte, par quelque motif que ce soit, il a passé son pouvoir, c'est un prévaricateur.

Mais si la loi n'a point de disposition expresse, sur le sujet qui divise les Parties; lui sera-t-il désendu de donner une interprétation favorable à la cause de son ami? Oui, sans doute; son ami ne doit entrer pour rien dans cette interprétation. Les inductions qui se tirent de la loi, sont partie de la loi-même,

& sont aussi respectables.

#### CHAPITRE IV.

#### DE LA TEMPERANCE.

Définition de la Tempérance ; ses branches. Division de ce Chapitre.

A Tempérance, dans un sens vague & général, est une sage modération, qui retient dans de justes bornes, nos desirs, nos sentimens & nos passions. Mais nous la prendrons ici dans une signification plus bornée, pour une vertu qui met un frein à nos appetits corporels, & qui, les contenant dans un milieu également éloigné de deux excès opposés, les rend par là, non seulement innocens, mais utiles & louables.

Parmi les vices que réprime la tempérance, les principaux font l'incontinence & la gourmandife: s'il en est d'autres, ils émanent tous de l'une ou de l'autre de ces deux fousces; & par conséquent, ses deux branches sont la chasteté & la

Sobrieté.

## ARTICLE T.

# DE LA CHASTETÉ

La continence & la chasteté, distinctes l'une de l'autre. La continence n'est pour qui que soit d'une obligation absolue : elle l'est seulement hors du mariage ; mais le mariage n'est interdit à personne. Le consentement seul fait le mariage. Si l'indissolubilité du mariage exclut le divorce: inconvéniens de la probibition du divorce. Concubinage défendu par les loix positives, & probibé par la nature nième, lorsqu'il n'est pas une imitation du mariage, par sa continuité. Dans quels degrés la nature renferme Linceste. L'adultere défendu par la loi naturelle.

On ne doit pas confondre, comme on le fait souvent, la continence avec la chasteté. L'abus des termes entraîne avec foi la confusion des idées. Comme en peut être chaste, fans s'astraindre à la continence : tel aussi s'en fait une loi, qui pour cela n'est pas chaste. La pensée toute seule peut souiller la chasteté: elle 

ne suffit pas pour enfraindre la continence. Tous les hommes, sans exception de tems, d'âge, de sexe & de qualité, sont obligés d'être chastes: mais aucuns ne

sont obligés d'être continens.

La continence consiste à s'abstenir des plaisirs de l'amour; la chasteté, à ne jouir de ces plaisirs, qu'autant que la loi naturelle le permet, & de la maniere qu'elle le permet. La continence, quoique volontaire, n'est point estimable par elle-même: & ne le devient qu'autant qu'elle importe accidentellement à la pratique de quelque vertu, ou à l'exécution de quelque dessein généreux: hors de ces cas, elle mérite souvent plus de blâme que d'éloges.

Quiconque est conformé de mansere à pouvoir procréer son semblable, a droit de le faire, & le doit. Voilà la voix de la nature : & cette voix mérite plus d'égard, que les institutions humaines,

qui semblent la contrarier.

Je ne sai point de raison qui oblige à une continence perpétuelle : il en est tout au plus qui la rendent nécessaire pour un tems.

Il est de droit naturel, que chacun puisse disposer du bien qui lui appartient

en propre. Ce n'est pas cependant faire injustice à un mineur, à un prodigue ou à un furieux, que de les priver de l'exercice de ce droit, dont ils abuseroient immanquablement. De même, quoique le commerce d'un sexe avec l'autre soit permis à tous les hommes; il peut y avoir des circonstances où il leur soit avantageux d'en être privés,

pour un plus grand bien.

Il est juste, par exemple, qu'un enfant qui n'est point encore capable de discernement, ne soit pas libre de se lier sans l'autorité de ses parens, par des nœuds indissolubles. Ce seroit 211 contraire une inhumanité criante, que de l'abandonner à l'inconsideration & à la témérité, trop ordinaires à son age l lorsqu'il s'agit de décider, par un ma riage, du bonheur ou du malheur de sa vie. Ses tuteurs naturels peuvent, sans empieter sur ses droits, empêcher qu'il ne s'y engage, ou reculer son engagement, s'ils le jugent indigne de lui, ou du moins précipité. Or , jusqu'à - ce qu'il l'ait contracté, la continence est un devoir pour lui. Bien entendu, que les parens, de leur côté, doivent pourvoir à l'établissement de leurs enfans; ωż

ou du moins y donner les mains, lorf-

qu'il s'en présente de sortables.

L'avanture de Proxene & de Cloris sa fille a fait du bruit dans le monde: ce n'est point médire que de la rapporter. Cloris, sous la tutelle d'un pere avare, attendoit patiemment que son tuteur voulût bien se dessaisir entre ses mains de la succession de sa mere; lorsque l'aimable Chariton, par sa tendresse & par ses soins, gagna le cœur de la pu-pille. Il jouissoit d'une fortune & d'un rang, qui ne devoient pas faire rougir Proxene de l'adopter pour gendre. La proposition lui en fut faite: Proxene la rejetta. Il ne déclaroit point le motif de son refus: mais on le devina sans peine. La répugnance invincible qu'il fentoit à rendre un compte, fut celui qui le décida. Il pria Chariton de s'abftenir déformais de ses galantes assiduités. Cette défense, suivant l'usage, alluma de plus en plus la passion des deux amans: & tous deux de concert, prirent la voie qu'ils crurent la plus efficace, pour arracher le consentement du pere. Ils s'étoient mépris : cet agréable expédient, dont tant de filles ont éprouvé l'efficacité, ne réussit pas auprès de Proxe-. . . . .

## 234 LES MOEURS.

Proxene: dût réjaillir sur lui l'ignominie de sa fille, il éclata en transports surieux; & ne s'en tenant point aux reproches, il la livra lui-même à l'horreur infamante de ces lugubres retraites, consacrées au repentir & aux pleurs.

A qui des trois Acteurs de cette scandaleuse scene imputerons-nous le tort?

A tous les trois, sans doute. Un pere dur & injuste; un amant qui séduit sa maîtresse; une fille qui méprise l'autorité paternelle, sont tous personnages cou-

pables.

"Mais cette loi de nature, me dira-", t-on, dont vous vantez l'excellence, ", exige-t-elle donc, pour l'union de deux ", amans, tout ce vain appareil de céré-", monies rebutantes, à quoi on les affan ", jettit?"

Non: elle exige uniquement le libre sonsentement des parties; leur union dès lors est autorisée par le Ciel, si rien d'ailleurs ne s'y oppose. Mais la simplicité de cette bonne loi naturelle, n'a pas interdit aux législateurs la faculté de régler, par des loix positives, la solemnité des mariages. Les loix positives mèmes, sont respectables & obligatoires, lorsqu'elles ne contredisent pas la fage

loi de nature, & qu'elles ne font que lui fervir de glose & d'interprétation. Elles n'obligent à la vérité que comme loix de Police: mais les loix de Police obligent tous les membres d'un Etat. Il importoit au bon ordre de la se-

cieté, que le mariage fût un engagement pour la vie : & la nature elle-même semble en avoir fait un précepte. L'obligation continuelle qu'elle impose aux époux de s'aimer réciproquement, marque son intention sur la continuité de ce lien : on ne quitte point une épouse qu'on aime. Les services qu'elle veut que nous rendions à nos enfans, en sont une nouvelle preuve. Les secours du pere & de la mere leur sont également nécessaires : or ces secours leur manqueroient, fi le mariage n'étoit qu'un engagement passager ; c'est dans l'amour conjugal, auquel fe joint l'amour propre, que la tendresse paternelle ou maternelle prend fa fource. Or les loix positives, qui ont déterminé les solemnités du mariage, ne font que seconder le vœu de la loi naturelle sur sa perpétuité: en le rendant plus authentique, elles le rendent aussi plus difficile à dissoudre. On romproit aisément un engagement **fecret** 

fecret & furtif; mais quand il est contracté en présence de témoins dignes de foi, cimenté par la puissance paternelle, autorisé par les loix de l'état, & consacré par la religion; quelle force n'acquiert-il pas?

Je n'entends point blamer par - là les nations chez qui le divorce est permis, ni les accuser d'enfraindre la loi natuni les accuser d'enfraindre la loi naturelle en le permettant. Ce n'est point violer une loi, que d'y mettre des modifications raisonnables: une équité trop rigide devient souvent injuste par sa rigueur même. Les dispenses & les exceptions, lorsqu'elles ne sont pas fréquentes, loin de détruire la loi, servent plutôt à l'affermir: ce seroit vouloir l'abroger que de l'étendre à des cas où elle est impraticable. Or il peut arriver, & il arrive en esset, que l'incompatibilité des humeurs rend la concorde impossible entre deux époux. Dans ces caspossible entre deux époux. Dans ces cas-là, les peuples les plus séveres, permet-tent une sorte de rupture qu'ils appel-lent séparation de corps; elle ne rompt point, disent-ils, le lien du mariage; elle ne fait que priver les époux de tou-tes les douceurs de l'union conjugale. Eh! C'est-là précisément l'inconvénient qu'on

qu'on lui reproche. Pourquoi faut-il, parce que Pamphile est brusque, grossier, séroce & violent, que la triste Sophemishe, séparée de ce lache époux, supporte elle-même la peine qu'il mérite seul de soussire? Parce qu'il est indigne d'elle, est-elle indigne de tout autre? L'obliger de languir dans un austere célibat, mille sois plus facheux que le plus rigoureux veuvage; c'est la forcer de souhaitter la mort à l'auteur de ses peines, dont le divorce l'eut délivrée.

Les membres du corps humain sont destinés à lui demeurer unis, tant qu'il jourra de la vie : & cependant, cette union, quoique naturellement indissoluble, n'empêche pas, s'il en est de gangrénés, qu'on ne les sépare du tronc. Il lemble qu'on pourroit de même, sans faire du mariage un simple essai passager, des époux mal assortis, du nœud fatal qui les lie.

Cette indissolubilité absolue du mariage, dont on a fait, dans quelques cantons de la terre, une maxime de conscience, n'en assure que la durée : mais loin d'attacher les époux à leurs devoirs réciproques, elle contribue peut-être plus que toute

toute autre cause, à leurs insidélités... Mécontens l'un de l'autre, & voyant leur mal sans remede, ils ne songent qu'à le pallier: &, pour adoucir leurs souffrances, ils les déposent & s'en consolent, l'un dans les bras d'une maitresse, l'autre dans ceux d'un amant.

C'est sans doute auss à cette même cause, qu'il faut attribuer ces commerces clandestins, qu'on nomme concubinage. On tremble de serrer des nœuds qu'on

ne pourra plus jamais rompre.

**.**...

Depuis dix ans, Hermogene & Junie, maîtres de leurs actions, vivent ensemble sur le pié d'époux, sans tenir par d'autres liens que ceux d'un amour conftant. La possibilité d'une rupture les allarmant, ils sont toujours sur leurs gardes; il craint de déplaire à Junie; elle, d'offenser Hermogene; & de cette appréhension, que l'assurance d'être aimé tempere, naissent des égards mutuels, des complaisances & des soins; perpétuels alimens des tendres feux qui les brûlent. Libres de se séparer, ils n'en sont que plus unis. Rien ne coûte de ce qu'on fait volontairement : mais le plaisir même est à charge lorsqu'il devient un devoir.

, Si c'est-là, dites-vous, ce qu'on appelle concubinage, sous quel prétexte ose-t-on le qualifier de crime? C'est, une union durable entre deux sideles amans, qui n'ont qu'un cœur, qu'une volonté, qu'une ame. L'instinct de la pure nature exige-t-il quelque chose, de plus? Eh! qu'a donc de préférable le dur joug du mariage? Son indissolubilité? Une union sondée sur la tendresse, n'est-elle pas plus pure, plus, fainte & plus estimable, que celle qui, n'est affermie que par la nécessité?"

J'en conviens sans contester: le commerce d'Hermogene & de Junie est un lien que la nature approuve; sur-tout si vous supposez qu'ils soient dans l'intention de ne le point rompre. Les mariages de nos premiers peres, qu'il ne nous siéroit pas de critiquer, n'avoient rien de plus solemnel. Les deux amans confentoient de se prendre pour époux; ils agissoient comme tels; & dès-lors ils l'étoient en effet.

Mais aujourd'hui que la police de prefque toures les nations, pour des confidérations d'État, attache à ces mariages une note d'infamie, qui, flétrissant les époux, rejaillit jusques sur les enfans;

com.

comment, si vous joignez l'estime à l'amour, pourrez-vous proposer à la beauté qui vous l'inspire, une union qui la
déshonore, comment, si vous vous aimez vous - même dans votre postérité,
consentirez - vous à ne donner à la Patrie
que des enfans qu'elle méconnoît & désavoue; tristes rebuts de la société,
qu'une injuste prévention rendra éternellement responsables du prétendu péché de leur pere?

Mais combien sont plus criminels ces voluptueux inconstans, qui n'aiment que pour jouir, & n'aiment plus dès qu'ils ont joui; qui, semblables aux bètes, lorsqu'ils ont fatisfait leur brutale passion, méconnoissent l'objet qui concouroit à leurs plaisirs, & les fruits qui en proviennent! La nature elle-mème, toute indulgente qu'elle est, condamne leurs coupables seux. Elle se propose, dans les unions qu'elle forme, la naissance des enfans: c'est au contraire ce qu'ils redoutent.

Cependant quelque inexcusable que soit ce honteux libertinage, ce n'est encore qu'un léger égarement, si on le mêt en parallele avec l'adultere, le plus affreux de tous les crimes, en matiere

de

de chasteté. Je dis le plus affraix; car l'inceste mème, le seul qui sembleroit lui pouvoir disputer le pas, n'est rien en comparaison.

Attenter à la pudicité de sa sœur de sa mere ou de sa fille; ou se prêter aux emportemens lascifs d'un fils, d'un pereou d'un frere : voilà les seuls véritables incestes, la nature n'en connoit point d'autres: & le commerce charnel entre des parens plus éloignés, n'est incestueux que de nom. Mais je ne mets point en comparaifon avec l'adultere, les vrais inceftes, dont les exemples sont trop rares, & l'idée trop révoltante pour qu'ils: puissent entrer ici en considération: je parle de ceux que les hommes eux-mêmes ont créés, en bornant, comme il leur a plu, pour raison d'alliance ou de parenté, la liberté des mariages. Or y atail quelques proportion entre ces crimes: factices, qui ne doivent leur origine qu'à des reglemens arbitraires, & les contraventions formelles au pur instinct de la nature, qu'entraine avec soi l'adultere?

A l'excès d'incontinence & de lubricité, qu'il a de commun avec les autres vices contraires à la chasteté; il ajoûte l'injustice, le parjure & la persidie.

Ţ

L'adultere est simple ou double. Il est simple, lorsque l'une des deux parties qui le commettent, n'est point engagée dans les liens du mariage. Il est double, lorsqu'elles le sont toutes deux : car alors chacun des deux coupables, outre le crime qu'il fait de son chef, se souille encore d'un second, en parta-

geant celui de son complice.

Quand Pallade & Tais seroient libres de tout engagement, les privautés qu'ils se permettent, ne seroient point innocentes: hors du mariage, elles ne sont jamais permises. Mais Pars, éponse d'Exryale, est encore bien plus criminelle; puisqu'elle joint à l'impudicité le parjure & l'injustice: le parjure, en ce qu'elle viole la foi jurée à son époux; l'injustice, en ce qu'elle lui donne, ou s'expose: à lui donner des héritiers supposés, qui cependant prendront un jour leur part dans sa succession, au préjudice ou de. ses fils, ou de ses collatéraux. Or dans toutes les circonstances, qui aggravent l'action de Taïs, Pallade est de moitié: & quoique libre des nœuds d'Hyménée, il est comme elle, adultere, injusta & parjure; car c'est commettre un crime que d'y concourir.

Chan-

Changeons les rôles: supposons Taislibre, & Pallade engagé dans le mariage: ils n'en sont pas moins coupables. Pallade d'une part l'est autant que l'étoit Tais, quand nous la supposions insidele à Euryale; car la fidélité conjugale est un devoir pour lui, comme elle en étoit un pour elle: & si la femme qui le viole, peut donner à son époux de saux héritiers, l'époux qui trahit sa soi, peut en ravir de légitimes à son épouse. Tais de son côté, étant complice de Pallade, est aussi coupable que lui. Et tous deux le seront encore plus, si leur adultere est double.

Toutes choses égales d'ailleurs, de deux fautes, la plus grieve est celle qui fait tort à quelqu'un: & si toutes deux sont préjudiciables, la plus énorme est celle qui porte un plus grand dommage, ou qui nuit à plus de personnes. Or, suivant cette maxime, le double adultere est plus criminel que le simple; & le simple l'est aussi plus, que tout autre commerce illicite.

Un dernier grief que j'ai encore à déduire contre l'adultere, & qui n'est pas le moindre de tous : c'est qu'il trouble la paix des époux ; & que si l'amour 1 2 unif-

244 LES MOEURS.
unissoit leurs cœurs, il les divise en l'éteignant. Il saut favoir aimer, pour sentir combien est cruelle cette plaie. J'ose avancer, pour l'avoir sû par une heureuse expérience, qu'il n'est rien de plus doux dans la vie, du moins pour un cœur sensible, que d'aimer & d'ètre aimé. Fortune, honneurs, richesses, jeux; tout cela n'est rien en comparaison de ce bonheur inestimable: or ce bonheur, l'adultere le ravit.

Faute d'écouter la voix intérieure de la nature, qui s'éleve contre l'adultere, on le prend communément pour une galanterie excusable, sur la foi d'un tas de gens sans mœurs, qui, loin d'en rougir, en sont gloire. Mais les Corsaires & les brigands, sont gloire aussi de leurs rapines; un Grenadier viole sans scrupule dans une Ville prise d'affaut. Lorsqu'il est question de décider sur l'énormité d'un crime, est-ce donc le criminel mème qu'il convient de consulter?

# ARTICLE II.

### DE LA SOBRIETE.

Rien n'est plus propre à inspirer la sobrieté, que la vue des désordres bonteux que produit l'intempérance. L'obligation d'être sobre, sondée sur celle qu'impose la loi naturelle, de se conserver la vie. Digression sur le suïcide; autre, sur l'avidité excessive pour les richesses, si sur la dissipation qu'en sont les prodigues.

Pour inspirer aux jeunes Lacédémoniens le goût de la sobrieté, on amenoit devant eux des esclaves qu'on avoit enivrés exprès: & ce spectacle, qui leur présentoit un tableau fidele du honteux abrutissement dont l'ivresse est accompagnée, faisoit en effet, pour l'ordinaire, une forte impression sur leurs esprits. On n'est pas réduit parmi nous à cette ressource bisarre : nous n'avons pas besoin de faire enivrer des valets, pour donner à nos enfans des lecons de tempérance. Quantité de nos concitoyens, de toute espece & de tout état, pren-3

prennent très volontiers sur eux, le rôle des esclaves de Sparte: & tel peutètre, le matin, a déclamé en chaire contre l'intempérance, qui le-soir, en sortant de table, pourra fournir la preuve des excès dont elle est la source. S'il ne faut, pour enseigner la temperance, que ne la point pratiquer; nous ne manquerons pas de maîtres.

Nous avons de moins, à la vérité, certain Seigneur, plus fameux par la crapule, que par ses titres de noblesse, dont l'origine étoit moderne. Le vin, cette liqueur traîtresse, dont il avoit fait ses délices, fut son poison. Mais, tout mort qu'il est, il prèche encore la sobrieté: sa mémoire seule apprend à qui sait comme il a vécu, dans quel affreux aviliflement peut tomber un Grand mème, dont rien ne pique l'émulation, que le bisarre honneur de bien boire, ou, pour mieux dire, de boire beaucoup. D'ailleurs, il nous reste assez de pareils apôtres en ce genre, pour n'en pas regretter un sur mille, qui nous échappe.

Navons-nous pas encore sous les yeux le Sénateur Eupotime, cette futaille organisée, qui ne fait rien autre chose sur terre, que boire, domnir & juger? VoyezVoyez-le chanceler quand il monte au tribunal; écoutez-le ronfler, lorsqu'il y a pris féance; suivez-le, lorsqu'au milieu d'une cause, dont le détail lui semble trop long, il court, en attendant qu'elle soit plaidée, de l'audience à la buvette; trouvez-vous sur son passage, lotsqu'au milieu de la nuit on le rapporte ivre chez lui, sans mouvement, sans connoissance & sans pouls; meurtri, livide & sanglant, de vingt chûtes qu'il a saites. Vous en saitt-il davantage pour détester l'intempérance, & mépriser les littempérans?

Voyez l'illustre Diogenete, ce Prélat distingué par son rang & par sa naissance, énervé, débile & perclus, qui ne sauroit, tant sa soiblesse est extrème, tracer dans l'air avec deux doigts, ces hiétoglyphes sacrés, que le peuple dévot appelle bénédictions: ses jambes qui sid-chissent sous lui, ses deux bras sans action, poids inutile qui pend à ses côtés, vous instruiront assez sur les terribles essets de la débauche. Prétendez-vous, que eene sont pas les seuls excès de rable, qui l'ont plongé dans ce déplorable état ? je me rends sans contester: c'est une le-con de phis.

14

Parce que j'appuie sur le dommage que l'intempérance peut causer à la santé: qu'on ne m'impute point de regarder la loi qui prescrit la sobrieté, comme une simple loi de régime, indissérente pour les mœurs. Rien de ce qu'ordonne la loi naturelle n'y peut être indissérent: or je vais établir que cette loi en fait un précepte exprès. La nature a déterminé la quantité des alimens que nous devons prendre, par le degré de chaleur & la capacité de notre estomac; & leur qualité, non-seulement par le sentiment agréable ou désagréable qu'ils excitent dans le palais, mais aussi par les effets bons ou mauvais qu'ils peuvent produire par rapport à la santé.

La fanté est la constitution du corps, dans laquelle le sousse de vie qui l'anime, agit avec le plus d'énergie. Altérer la santé, c'est diminuer la vie : un homme vit moins, lorsqu'il se porte moins bien; & meurt, dès que sa santé est totalement détruite. La même loi qui nous désend d'attenter à notre vie, nous désend donc aussi de donner volontairement atteinte à notre santé. Qu'on l'appelle, si l'on veut, à cet égard, loi de régime; qu'importe, pourvû que l'on

Fon convienne que ce régime est indispen-

Il suit de ce principe, que de quelque maniere qu'on ruine sa santé, lorsqu'on le fait volontairement, c'est toujours enfraindre la loi naturelle, qui veut que nous la conservions. La sobrieté, ainsi que toute autre vertu, est un milieu entre deux extremités opposées. Détruire son tempérament par des abstinences outrées, ne seroit pas un excès moins blamable, que d'abréger ses jours par la bonne chere. Celui qui prend un poison lent, est-il moins homicide, qu'un déterminé qui se poignarde? On condamne sans héster celui-ci: pourquoi faire grace à celui-là ?

Si cependant on me conteste que les fuicide soit contraire à la loi de nature, je ne crois pas qu'il soit difficile des le prouver. Cette loi, comme je l'ai ditailleurs, ne nous ordonne pas de traiter les autres hommes mieux que nousmemes: or on convient assez généralement, qu'elle nous défend de faire mourir nos semblables, du moins d'autorité privée; à plus sorte raison nous défendelle donc aussi, de nous faire mourir nousmemes.

Si Mais

## 250 LES MOEURS.

" Mais, dites-vous: si la vie nous est " plus à charge qu'avantageuse; puisque " l'instinct de la nature même nous por-" te à nous rendre heureux: pourquoi " n'en pourrions-nous pas alors trancher " le cours?

Pourquoi? Parce qu'appartenant à Dieu, de qui nous avons reçû l'être, nous ne devons pas disposer de nous-mêmes fans son aveu. Joignez, que nous sommes trop peu connoisseurs sur nos véritables avantages, furtout lorsque quelque passion violente nous aveugle, pour pouvoir juger surement, même dans les circonstances les plus tristes, que la vie nous est plus à charge qu'avantageuse. Il est sur contraire, même dans ces circonstances, qu'elle nous est utile, si ce n'est pour le présent, du moins pour l'avenir. Car nous ne vivons sans doute, que parce qu'il plait à Dieu que nous vivions: or Dieu ne veut rien par rapport à nous que ce qui nous peut rendre heureux; il n'a point eu d'autre objet en nous oréant. C'est donc négliger, & même rejetter, la félicité qu'il nous prépare, que de porter sur nous des mains meurtrieres.

Mais.

# II. PARTIE. 2

Mais, en supposant même que la vie nous sût un sardeau, nous ne serious pas encore plus en droit, pour cela, de mous la ravir, qu'il ne nous est permis de l'oter à quiconque muit à nos intérêts. Notre vie n'est pas plus à nous que celle d'autrui.

Fondés fur la maxime, toujours fausse quand elle n'est point modifiée, qu'une action est grande & généreuse, à preportion qu'elle coûte plus d'efforts; quelques hommes fameux dans l'Histoire ont cru, en se donnant la mort, mériter les éloges de la postérité, & ont en effet trouvé des admirateurs dans les siecles suivans. Mais, pour enfoncer le poignard dans le sein d'un pere, il en coûteroit sans doute, au parricide assassin, de terribles combats & des efforts bien violens, avant qu'il eût impofé silence à la voix de la nature. Or ces combats & ces efforts feroient-ils de ce crime affreux, une action méritoire? Lutter contre ses sentimens n'est une vertu, que quand ces fentimens font vicieux.

Recevoir la mort avec intrépidité, c'est courage: se la donner, c'est làcheté. On ne se la donne que pour se délivrer d'une peine qu'on regarde com-

**6** m

#### 252 LES MOEURS.

me insupportable. On se tue, purce qu'on est las de soussirir. La violence du remede auquel se résout un homme qui soussire, si ce n'est lorsqu'il s'agit de se conserver la vie, prouve plutôt l'excès de son impatience, que la grandeur de

fon courage.

Saisssez ces sages maximes, fondées sur la droite raison & l'humanité: & jamais les plus affreux malheurs, ne pourront vous résoudre à mourir de votre main. En vain le Persan Usbek fait à son ami Ibben, l'apologie du sui-cide: vous ne regarderez ses sophismes captieux, que comme les frivoles palliatifs de la plus aveugle sureur; & persuadés, que s'orer la vie est un crime, vous vous serez; aussi un devoir de vous la conserver; or rien ne contribuedavantage à sa conservation, que la sobrieté.

Il est deux sortes de sobrieté; l'une consiste dans l'usage moderé des alimens; c'est celle dont nous venons de parler : l'autre consiste dans le désintéressement, & le bon usage des richesses celle - ci est à l'ame ce que l'autre est au corps; de celle-là dépend la santé; de celle - ci la vertu.

\* Lettres Perfannes, Let. LXXIV.

Des différentes classes de riches, les plus raisonnables sont ceux, qui, de pere en fils, ont toujours vécû dans l'aisance, & savent à peine s'il est quelqu'un réduit à manquer du nécessaire. A la vérité, ils sont pour l'ordinaire insensibles à la misere d'autrui: sans cela on n'auroit aucun reproche à leur faire, ce n'est pas un crime que d'ètre riche.

Ceux que les richesses gâtent le plus, font ces Crœsus de fraiche date, qui semblent porter écrit sur leur front le montant des sommes qu'ils possedent; la fierté de leurs regards, leur arrogance, leurs hauteurs, augmentant de jour en jour, à mesure que leur coffre-sort s'emplit. Ce qui doit consoler l'honnête homme, exposé à leurs insultes, c'est que ces fortunes, grosses avec tant de rapidité, sondent aussi rapidément.

Pour accumuler des richesses immenses, & les dissiper, il ne faut ordinairement que deux générations. Le pere amasse, le fils dépense; le pere s'enrichit, le fils se ruine: voilà le cours ordinaire des choses; c'est-là ce qui facilite le commerce, sans cela les biens des familles ne

circuleroient pas.

Vous avez vû monter en peu de tems la fortune de *Philargyre*. Voyez décheoir aujourd'hui celle de fon fils

Scorpison.

Philargyre naquit fans biens, mals ardent pour en acquerir. H ne s'amufa pas à ces sciences stériles, qui ne procu-rent à ceux qui les cultivent, que de la gloire & des éloges : il ne fat ni Géometre, ni Poete, ni Grammairien, ni Astronome: il fut fuccessivement commis dans les Aides, Caissier, Directeur, Sousermier. Arrivé jusques-là, il lui restoit encore un pas à faire pour ètre au comble de ses vœux : il le sit : cent mille écus répandus à propos lui procurerent enfin Phonneur d'être aggrégé à l'opulente Quarantaine: il fut Pu-blicain en chef. Vous croyez peut - être qu'alors il ne souhaitta plus rien: au contraire, ses delirs s'accrurent avec fa fortune; & sa fortune augmenta presque autant que ses desirs. Lorsqu'il mourut; on eût fait dix Principautés des domaines qu'il pollédoit.

Lannée du deuil n'étoit pas encore expirée, que Scorpilon, quoiqu'unique héritier de son pere, étoit déja moins riche que lui de moitié. L'entretien

d'une

d'une maîtresse, des emprunts à remabourser, des intérêts usuraires à payer, des bâtimens, des démolitions, le jeu, des fêtes somptueuses; la fureur des tableaux, des médailles & des coquisages; & par dessus tout cela, son inapplication à ses affaires domestiques, avoient en peu de tems bien amoindri son patrimoine. Il a fait des progrès depuis: non-sculement il est parvenu à l'épuiser entierement; il doit même bien au-de-là du peu qu'il possède encore.

Mais souvent on se croit prudent ecconome, quand on sait se tenir immédiatement en deçà de la classe des prodigues. On ne songe pas à se faire scrupule de ses dépenses frivoles, pourvû qu'on n'y emploie que son revenu, sans entamer ses sonds: soulager les insortunés ne paroit pas un devoir: on ignore même que

ce puisse être un plaisir.

Je ne sai par quelle satalité il arrive, que plus on est savorisé des biens de la fortune, moins on est disposé à soulager ceux qui en sont dénués. Les parvres tirent plus de secours de gens presque aussi pauvres qu'eux, que des riches. Il semble qu'on ne soit compatissant que pour les maux qu'on éprouve en partie.

Je dis en partie: car un homme accablé de peine, épuise sur lui-même toute sa sensibilité; & l'excès du malheur rend aussi incapable de commisération, que

le comble de la prospérité.

Une autre singularité, qui ne paroit pas moins étrange, c'est qu'il n'est guere d'hommes plus insensibles aux miseres d'autrui, que ceux qui, par état, sont destinés à nous prècher la charité. Seroit-ce qu'ils se croiroient dispensés d'assister les malheureux, par le soin qu'ils prennent de nous y exhorter nous-mêmes; & qu'ils s'imagineroient avoir assez fait, en intercédant pour eux?

On appelle dans le monde se faire benseur de son bien, avoir une table splendide, de vastes appartemens, des meubles riches & des bijoux de prix, un nombreux domestique, & de superbes équipages; en un mot vivre dans le luxe, autant qu'on le peut, sans déranger sa fortune. Pour moi, qu'il me soit permis de déroger à ce langage abuss. Ce que j'appelle se faire honneur de son bien, c'est en user en homme sage, & sur-tout en homme bien-saisant,

Le noble & pieux Demophile use-t-ildonc indignement du sien, parce qu'ayant.

# II. PARTIE.

257

yant abjuré tous les plaisirs fensuels, tous les vains amusemens & les superfluités, il répand à pleines mains ses largesses sur l'indigent?

Si le fage peut trouver quelque avantage dans les richesses, ce n'est qu'en ce qu'elles procurent la douce satisfaction de pouvoir faire des heureux.





# LES MOEURS

# TROISIEME PARTIE.

## DES VERTUS SOCIALES.

L'amour seul peut nous rendre sideles à nos devoirs. Disserens degrés d'union entre les hommes; d'où naissent entre eux disserens degrés d'assertion.

A I MEZ-VOUS Dieu, disions-nous dans la premiere Partie de cet Ouvrage; vous serez docile à ses lois: vous aimez-vous vous-même, avons-nous dit dans la seconde, d'un amour sage & raisonnable, vous parviendrez à vous rendre heureux: aimez-vous vos semblables, pouvons-nous dire encore ici; vous ne manquerez point à ce que vous leur devez., Aimez, vous avez ac-

», compli la loi ", disnit l'Apôtre Paul aux Prosélytes qu'il formoit. L'amour feul peut nous rendre fideles à nos devoirs: il est le fondement de toutes nos liaisons, & le seul nœud qui les entre. tienne. Sans lui, le commerce des hommes n'est que seinte & dissimulation; il n'v a plus dans la societé que des spectres de vertus, des apparences trompeuses d'amitié, de douceur & de générosité, plus dangereuses mille fois, one des haines déclarées, & des procédés outrageans. Nous avons détaillé en promier lieu, les caracteres & les effets de l'amour que l'homme doit à son Dieus ensuite, ceux de l'amour qu'il se doit à lui-même : décrivons ici les caracteres & les effets de celui que les :hommes :se doivent les uns aux nutres.

Chaque sorte d'union entre les hommes, selon qu'elle est plus ou moins étroite, est serrée par un degré d'affection plus ou moins fort. On appelle amour, l'affection qui unit ensemble deux amans ou deux époux, & celle qui attache le fils à son pere, ou le pere à son fils. On appelle amitié, celle qui naît de notre propre choix, qui ne prend point sa source dans les attraits

#### 260 LES MOEURS.

d'un sexe ou d'un autre, & n'est point dépendante des liens du sang. On appelle ensin humanité, celle que la simple qualité d'hommes nous inspire pour nos semblables.

Il est permis de mettre de la différence entre ces diverses affections. L'amour est de sa nature plus vis & plus empresse que l'amitié: & l'on peut légitimément faire plus pour des amis choisis, qu'on n'est obligé de faire pour le reste des hommes. Mais ces trois sortes d'affections ne different que par le plus ou le moins de vivacité. Elles sont subordonnées les unes aux autres: mais elles ont ceci de commun, qu'elles nous portent toutes à vouloir du bien à ceux qu'elles nous rendent chers, & à leur en procurer autant qu'il est en notre pouvoir.



#### CHAPITRE PREMIER.

#### De l'Amour.

Différens genres d'amour distincts l'un de l'autre, qui feront le sujet des quatre articles suivans.

Uoique le terme d'amour signifie en général, toute affection qui a son principe dans la nature, & qui entraîne le cœur, pour ainsi dire, malgré lui, vers l'objet aimé; telle que sont la tendresse des amans, & celle des époux, l'amour filial, & plus encore le paternel: cependant l'usage l'a déterminé, plus particulierement, à signifier la sorte sympathie que conçoivent des personnes d'un sexe pour celles de l'autre. C'est de cette sorte d'amour que nous parlerons en premier lieu, comme étant celui qui a sur le cœur l'empire le plus absolu. Les trois autres feront aussi la matière d'autant d'articles distincts.

#### ARTICLE L

#### DE L'AMOUR PROPREMENT DIT.

Portrait de l'amour, confideré comme sentiment; ses caracteres; ses délices. Le desir de la jouissance n'est point l'amour. Inconveniens d'une union où la vertu n'est entrée pour rien. Portraits de l'amour charnel. L'amour dans un cœur vertueux est une vertu lui-même

Caliste est jeune, belle, spirituelle & sage. Agathocle n'est guere plus agé: il est bien fait, brave & de bonne conduite. Son bon destin l'introduisit par hazard dans la maison de Caliste; ses premiers regards errant indifféremment sur un cercle nombreux, la distinguerent bien, tot, & se fixerent sur elle : mais, revenu de la courte extale que lui causa cette premiere vûe, il se la reprocha d'abord, comme une distraction incivile, qu'il essaya de réparer, en promenant ses yeux tour à tour sur d'autres objets. Vaine tentative! Un attrait puissint les captivoit déja. Ils retomberent sur Caliste: il en rougit ty and aussiaussi-bien qu'elle; une douce émotion, jusques alors inconnue à son ame, troubla son cœur, & déconcerta ses regards: ils en devinrent tout à la fois & plustimides & plus curieux. Il se plaisoit à considérer Caliste, & ne l'osoit faire qu'en tremblant: Caliste, de son côté, satisfaite intérieurement de cette statteu-se présérence, l'envisageoit surtivement. Tous deux craignoient; mais Caliste, plus encore qu'Agathocle, d'être prissur le fait l'un par l'autre: & tous deux l'étoient à chaque instant.

L'henre de se séparer vint, & leur parut être arrivée trop vite: ils firent, de tristes résexions sur la rapidité du tems. Leur imagination cependant ne les laisse pas tout-l-sait l'un sans l'autre: l'images de Caliste étoit déja prosondément gravée dans l'ame d'Agathocle, & les traits de celui-ei étoient sortement imprimés, dans celle de Caliste; ils en pasurent moins gais l'un & l'autre, le reste du jour. Un sentiment vif, quel qu'il soit, occupe l'ame en dedans, & ne lui permet pas de selivrer à la dissipation.

Deux jours s'étoient passes sans qu'ils, pussent se revoir : & quoique ; pendanté cet intervalle, tous leurs momens en le sent

## 264 LES MOEURS.

sent été remplis ou par des occupations utiles, ou par des récréations amusantes; tous deux éprouvoient une langoureuse anxieté, un ennui, un vuide indéfinissable, dont ils ne pouvoient demèler la cause. L'instant qui les rapprocha, la leur apprit : le contentement parfait qu'ils goûterent en présence l'un de l'autre, ne leur laissa plus ignorer quel avoit été le principe de leur mélancolie.

- Agathocle s'enhardit ce jour - là : il aborda Caliste, lui tint des discours obligeans, & eut le bonheur de l'entretenir pour la premiere fois. Il n'avoit vû que les charmes extérieurs : il vit la beauté de son ame, la droiture de son cœur, la noblesse de ses sentimens, la délicatesse de son esprit; &, ce qui l'enchanta encore davantage, il crut appercevoir, qu'elle ne le jugeoir pas hi-même indigne de son estime. Des lors il sui fit des visites assidues, dont chacune lui découvrit en elle de nouvelles perfections. C'est-là le caractere d'un mérite soûtenu: il gagne à se développer aux yeux: d'un comoisseur. Un galant homme ne se dégoûte que d'une coquette, d'une fotte ou d'une éxourdie : s'il a pris du goût

goût pour une femme digne de lui, le tems, loin d'affoiblir son attachement, ne fera que l'accroître & le fortifier.

L'inclination décidée qui s'étoit formée pour Califte dans le cœur d'Agatocle, n'étoit plus pour lui un sentiment équivoque; c'étoit de l'amour, & du plus tendre; il le favoit, mais Califte l'ignoroit, ou du moins ne l'avoit point encore appris de sa bouche. L'amour est craintif & respectueux. Un amant téméraire n'est point l'ami de la belle qu'il caresse: ce n'est que le plaisir qu'il aime. Il prit enfin sur lui de lui ouvrir son cœur. Ce ne fut point avec ces gentillesses étudiées, qui accompagnent une déelaration romanesque: ,, Aimable Calif-, te, lui dit-il ingénuement, le senti-, ment qui m'attache à vous n'est pas ,, de l'estime toute simple, c'est l'amour "le plus vif & le plus empresse. Je ,, sens que je ne puis vivre sans vous: ,, pourriez-vous, fans répugnance, vous ,, résoudre à me rendre heureux? Pai , pû vous aimer fans vous offenser: , c'est un tribut qui vous est dû: l'es-, poir d'un peu de retour pourroit-il " austi m'être permis?"

Une coquette auroit affecté du courroux: Califte écouta son amant sans l'interrompre, lui répondit sans aigreur,
& lui permit d'espèrer. Elle ne mit pas
mème sa constance à de longues épreuves: le bonheur pour lequel il soûpiroit ne sut disséré qu'autant de tems
qu'il en falloit, pour en faire les apprèts. Les clauses du contrat surent
aisément réglées entre les Parties, l'intérêt n'y entroit pour rien: la principale étoit le don mutuel de leurs
cœurs; & cette condition étoit remplie
d'avance,

Quel sera le sort de ces nouveaux époux? (J'ai tiré leur horoscope.) Le plus heureux que des mortels puissent éprouver sur la terre. Aucun plaisir n'est comparable à ceux qui affectent le cœur: & il n'en est point, comme je l'ai deja observé, qui l'affectent si délicieusement, que la douceur d'aimer & d'être aimé. Ce n'est point à cette tendre, union qu'il faut appliquer ce mot de Démogrite, que le plaiser de l'amour n'est qu'une courte épilepse. Il entendoit parler, sans doute, de cette volupté charnelle, si étrangere à l'amour, qu'on peut en jouir sans aimer, & aimer sans la

la goûter jamais. Ils seront constans dans leur amour, j'ose le prédire, & i'en sai sa cause. Ce ne sont point les charmes éblouissans de la beauté qui ont déterminé leur inclination: tous deux étoient amis de la vertu. Ils se sont aimés, parce qu'ils se sont trouvés vertueux: ils s'aimeront donc, tant qu'ils continueront de l'être; & leur union même me répond de leur persévérance; car rien n'affermit tant nos pas dans les sentiers de la sagesse, que d'avoir sans cesse sous les yeux, un modele chéri qui les suive.

S'il est quelque chose qui pût troubler leur felicité, ce seroient les désaftres & les infortunes, dont leur amour ne les met point à l'abri: mais, en suppofant qu'il leur en arrive; ce sort leursera commun avec le reste des hommes. Ceux qui ne goûtent point les plaisirs de l'amour, ne sont pas non plus exempts de revers; & ils ont ces plaisirs de moins, plaisirs qu'il ne fuit pas

compter pour peu dans la vie.

Joignez à cela, que l'amour même diminuera de beaucoup le sentiment de leurs maux. Il a cette vertu singuliere, de rendre à deux cœurs bien affortis les fouffouffrances moins aigues, & les plaisirs plus touchans. Il semble qu'en se communiquant leurs peines, ils n'en portent plus que la moitié chacun; & qu'au contraire, ils doublent leurs contentemens en les partageant. Ainsi qu'un escadron est ensoncé plus difficilement par l'ennemi, à proportion qu'il est plus serré: de mème, un couple amoureux resiste aux atteintes de l'infortune & de l'adversité, avec d'autant plus de force & de succès, qu'il est plus étroitement uni.

Amateurs sensuels d'une volupté purement corporelle, les détails de ces chastes délices sont pour vous des énigmes incomprehensibles, ou des paradoues insensées. L'amour, dont vous vous vantez de suivre les étendars, ne vous est pas même connu: vous êtes, à ses yeux, des prosanes, qui ne méritez pas d'être initiés à ses mysteres. Qu'avezvous fait pour son service? Par quels exploits avez-vos mérité ses faveurs? Vous avez ridiculement affecté des gestes forcés & des attitudes théatrales; vous avez sais ponctuellement les modes naissantes; vous avez concerté, dans vos miroirs, des soûris complaisans, des ceillades vives, des regards passionnés. Vous épuisiex

épuissez toute la finesse de votre goût, toute l'activité de votre imagination, à construire artistement le frivole attirail de vos ajustemens fastueux. Follement orgueilleux de ces pitoyables avantages, vous portiez dans les assemblées, des airs vains & triomphans. Vos batteries une fois dressées, il n'étoit point de beauté qui ne dût vous rendre les armes, & se livrer à la discrétion du vainqueur. Vous n'épargnlez non plus, pour les séduire ou les surprendre, ni la flatterie, ni le mensonge, ni les offres, ni les promesses, ni la feinte, ni la dissimulation.

Quelques unes, il est vrai, ont servi de trophées à votre odieuse vanité. La chûte de l'une étoit préparée de longuemain, par la licence de ses mœurs, ou peut-être par la lubricité de son tempérament: une autre a été éblouïe par l'éclat de l'or & des pierreries; Finnocente Agnès a donné dans le piege par simplicité, la jeune Hebé par une curiosité indiscrete. Mais, convenez-en, vous rougissez de vos conquêtes. Aucune n'a pû vous rendre heureux: j'en vois la preuve dans vos inconstances multipliées, dans vos insidélités, vos persidies

& vos parjures; dans vos dépits & vos regrets. Votre amour est tourné en haine: vous blasphémez ce que vous adoriez; il n'est plus de semmes sur la terre, qui soient à l'abri de vos outrageantes déclamations; vous déchirez un sexe aimable, & fait pour la félicité du notre. Mais comment en auriez-vous conçu de l'estime? Vous n'en jugez que sur un méprisable échantillon.

On n'a de part aux plus précieuses faveurs de l'amour, qu'autant qu'on aime avec délicatesse un objet digne d'etre aimé. Sans l'une ou l'autre de ces deux conditions, votre amour infailliblement deviendra malheureux, ou par l'inconstance de la personne aimée, ou par la vôtre-même: & alors vous reconnoîtrez que ce qui vous sembloit amour ne l'étoit pas en esset, car le véritable amour est constant; c'étoit simplement une conformité de goût pour le plaisir.

L'amour étant le lien de deux cœurs qui sympathisent l'un avec l'autre, c'est dans les qualités du cœur qu'il faut chercher le fondement de cette sympathie: or la premiere de toutes, & celle qui décide des autres, c'est l'amour de la

vertu.

vertu. Quel fatal présent pour un amant plein d'honneur, que le don d'un cœur qui n'en connoît pas les maximes! Le paurra-t-il accepter sans risquer son innocence? Dans une union aussi étroite, que celle des amans ou des époux, les sentimens se communiquent, sans qu'on s'en apperçoive: &, comme on ne le sait que trop, les mauvais s'insinuest bien plus aisément que les bons. Les maladies de l'ame sont encore plus contagieuses que celles du corps. Ses taches s'impriment & se calquent, pour ainsi dire, sur tous les sujets qui l'approchent.

Au danger de ce trifte écueil, joignez l'intéret-même de votre amour. Par quelles rares perfections fixeriez-vous un cœur pour qui la vertu n'a point assez d'attraits? Adopteriez - vous ses écarts, deviendriez-vous son complice? Vous sacrifieriez votre honneur fans rien gagnet du côté de l'amour : votre séductrice elle-même vous en estimeroit moins; or, ce qu'on méprise, on ne l'aime affurément pas. Soyez avec elle d'une vertu inflexible: vous l'effrayez, elle vous fuit. Ayez pour elle de lâches con-descendances: elle en abuse, & ne vous

en sait pas gré; ce sera même pour elle un motif de vous faire un jour des reproches, & de rejetter sur vous ses égaremens; vous les avez favorisés, vous en êtes donc l'auteur.

Quel milieu prendre entre ces deux, partis? Epargnez - vous ce dangereux embarras: ayez vous-memes des mœurs,

& n'aimez point qui n'en a pas.

Quelles sont les vues de Belise en caressant le jeune Lindor? Elle n'en a pas d'autres sans doute, que d'etre la Minerve de ce beau Télémaque : elle joueroit mal auprés de lui le rôle de Circé: c'est un enfant, à-peine affranchi de la férule, & qui n'a pas encore secoué la poussiere des Colleges. Belise au contraire est d'un âge mûr : elle a vû commencer le siecle qui court, & doit être revenue de la bagatelle & des vains amusemens d'une intrigue galante. Neuf lustres complets d'expérience, & quelques anecdotes mortifiantes, dont la mémoire n'est pas encore éfacée, doivent tenir en garde contre l'étourde-rie & l'indiscrétion des jeunes gens, qu'elle n'a que trop souvent éprouvée. Elle est amie de la mere de Lindor; s'est un éleve qu'elle veut former. Les médimédisans prétendent pourtant, qu'elle prend elle-même un vif intérêt au succès de ses leçons. Ce n'est, disent-ils, pour l'ordinaire, qu'entre les bras de cès femmes surannées, que se perd l'innocence d'un jeune homme. La timi. dité, naturelle à cet âge, le mettroit à l'abri, si ces dangereuses séductrices ne prenoient pas fur elles-mêmes le soin d'ébranler sa pudeur par des propos licentieux, & n'achevoient de le corrompre par des agaceries indécentes. Suivons des yeux la maitresse & le disciple. Mais, quoi! justifieroit-elle ces soupcons? Pourquoi toujours du tête-à-tête, des minauderies & des verroux? N'estil point d'autre siege pour Belise, qu'un sopha; d'autre attitude, qu'une posture inclinée; d'autres ajustemens qu'un négligé leste & coquet? La simple amitié repand - elle tant de feu sur le visage; a-t-elle des regards enflammés; donnet-elle des baisers lascifs, les redoublet-elle si fréquemment? Mais baissons un voile sur le reste du tableau : ie veux inspirer des mœurs, & j'allarmerois la pudeur.

Encolpe est l'Emule de Belise, & tend aux mêmes fins, quoique par des rou-

m

tes bien différentes. Son long manteau, le caractere vénérable dont il est revêtu, les rides multipliées de son front, Son maintien hypocrite & bigot, infpirent une confiance fans mesure. jeunes beautés vont à ses piés rougir de leurs foiblesses; lui développer leurs fecretes inclinations; lui apprendre l'empire que prend sur elles la force de leur tempérament; gémir de l'ascendant de leur concupiscence, & lui en demander le remede. Héloise lui a déclaré le penchant invincible qu'elle a pour la tendresse, & les écarts où cette passion l'a jettée: il veut, avant de procéder à la cure, approfondir l'état de la muladie; il questionne, il interroge, il tourne & retourne la malade. Dans la craince qu'elle n'aix omis des circonstances intéressantes, il l'entretient de mille dé. tails obscenes, bien plus capables de falir fon imagination, que d'affermir sa shafteté. Plus elle est véridique & fincere, mieux le fourbe saura la féduire, & en triompher. Il a connu les endroits foibles de la place : c'est par - là qu'il l'attaquera. Le jeune Abnunzor quoique hardi & entreprenant, avoit en vain lutté contre un reste de pui

deur qui préfervoit la belle du naufrage: le guide imposteur saura bien mieux la corrompre. Arrivée au bord de l'abîme, sa frayeur achevera de l'y précipiter: & ce que n'a pû obtenir, par ses caresses, un amant jeune & bien aimé, un directeur à cheveux blancs, l'obtiendra par ses ruses sacriseges.

Appellerez - vous amour, l'ardente passion de Belise, & les seux criminels d'Encolpe? Est - ce aimer une maîtresse ou un amant, que de lui ravir son innocence, le plus précieux de tous les avantages; que de souiller son ame d'un crime, la plus affreuse de toutes les taches? Poignarde - t - on quelqu'un par amour, ou l'empoisonne-t-on par ten-

dresse ?

Erafte a des intentions plus droites: il est sincerement passionné pour Habelle; on le voit bien au portrait avantageux qu'il en fait. Un trait seulement paroît manquer au tableau: il ne dit rien de son caractère ni de ses mœurs. Mais ce ne sont pas ces objets-là qui le touchent: elle est d'une beauté qui l'enchante, remplie de graces & d'enjouement. C'en est assez pour lus: il n'imagine pas de plus grand bonheur que m 6 celui

celui de la posséder. Eclairé par ses beaux yeux, il est ravi en extase: absent d'auprés d'elle, il languit, & se consume d'ennui. Croirez - vous bien que cette ardeur & cet empressement ne sont rien moins que de l'amour? Eraste ne s'en doute pas: il croit assurément être le plus amoureux de tous les hommes. Mais, je vois d'où vient sont erreur: c'est qu'il prend pour de l'amour, le desir de la jouissance.

Voulez-vous sonder vos sentimens de bonne foi, & discerner la-quelle de ces deux passions est le principe de votre attachement: interrogez les yeux de la belle qui vous tient dans ses chaînes. Si sa présence intimide vos sens, & les contient dans une soumission respectueuse: vous l'aimez. L'amour interdit, même à la penfée, toute idée sensuelle, tout essor de l'imagination, dont la délicatesse de l'objet aimé pourroit être offensée, s'il étoit possible qu'il en fût instruit. L'amour est chaste jusques dans ses songes. Mais, si les attraits qui vous charment, font plus d'impresfion fur vos sens, que sur votre ame: se n'est point de l'amour, c'est un appétit corporel.

Qu'on

Qu'on aime véritablement: & l'amour ne fera jamais commettre de fautes qui blessent la conscience ou l'honneur; car quiconque est capable d'aimer, est vertueux: j'oserois même dire, que quiconque est vertueux, est aussi capable d'aimer. Car toutes les vertus se tiennent par la main: or la tendresse du cœur en est une. Comme ce seroit un vice de conformation pour le corps, que d'ètre inepte à la génération: c'en est aussi un pour l'ame, que d'ètre incapable d'amour.

Je ne crains rien pour les mœurs, de la part de l'amour: il ne peut que les perfectionner. C'est lui qui rend le cœur moins farouche, le caractere plus liant, l'humeur plus complaisante. s'est accoûtumé, en aimant, à plier sa volonté au gré de la personne cherie: on contracte par-là, l'heureuse habitude de commander à ses desirs, de les maitriser & de les réprimer; de conformer fon goût & ses inclinations, aux lieux, aux tems, aux personnes. Mais les mœurs ne sont pas également en sûreté, quand on est inquiété par ces saillies charnelles, que les hommes groffiers confondent avec l'amour.

### ARTICLE IL

#### DE L'AMOUR CONJUGAL

Il est aise de distinguer le véritable du faux. Quelle est la cause la plus ordinaire de l'indifférence entre les époux. Par quels motifs il semble qu'on ait exclus l'amour du mariage. Sources de division entre les époux: la jalousie est la principale; jaloufie fans amour. Moyens L'affurer & d'entretenir l'union conjuzak.

Les caracteres de l'amour conjugal ne sont pas si équivoques. Un amant, du-pe de lui-même, peut croire aimer, sans aimer en esset: un mari sait au juste s'il aime. Il a joui: or la jouisfance est la pierre de touche de l'amour; le véritable y puise de nouveaux seux, mais le frivole s'y éteint.

L'épreuve faite, si l'on connoit qu'on s'est mépris, je ne sai de remede à ce mal, que la patience. S'il est possible, fubstituez l'amitié à l'amour: mais je n'ose même vous flatter, que cette ressource vous reste. L'amitié entre deux

époux

époux est le fruit d'un long amour, dont la jouissance & le tems ont calmé les bouillans transports. Pour l'ordinaire, sous le joug de l'Hymen, quand on me s'aime point, on se hait; ou, tout au plus, les génies de la meilleure trempe se renserment dans l'indissérence.

Voyez Alcippe & Célimene unis ensemble depuis six mois: quoique leurs appartemens soient fort éloignés l'un de l'autre, ils se visitent tous les jours, ils vont même jusqu'à s'embraffer; le fait est fûr, jamais il n'est arrivé que devant des témoins croyables. Vous ne verrez point entre eux de ces careffes enfantines, de ces agaceries follatres, qu'on reproche aux jeunes épéux; mais des politeffes, des foins, des égards, des attentions, & surtout des bienféances. Ils n'ont point fait d'accord exprès pour vivre ensemble sur ce pié-la: une heureuse sympathie leur en a infpiré l'idée.

On est bien plus surpris du froid qui regne entre Lisandre & Daphné; après mille témoignages apparens de la passion la plus sorte. Jamais amour ne pasut plus ardent: mille obstacles le traversoient; leur courage en a triomphé.

Des

Des verroux, des grilles, des murs, tenoient la belle étroitement emprisonnée; trois ou quatre prudes geolières, d'un ton nasillard & dévot, l'exhortoient à la continence, en se proposant pour exemple & l'invitant à ne soupirer. comme elles, que pour l'époux du Cantique: une échelle la délivra de la clôture & des sermons. Lisandre, que son pere à l'heure même travailloit à deshériter, préférant aux intérets de sa fortune ceux de son cœur; aux tendresses du sang la possession de Daphné; Lisandre, voloit avec elle, pour lui jurer aux piés des Autels un amour à jamais durable. L'année n'est pas révolue : déjà Lisandre est infidele. Daphné pleure, gémit & se plaint : elle a des consolateurs, qui peut-être l'aideront un jour à se venger pleinement du perfide. Quelle peut donc être la cause de ce, brusque changement? La mème qui a refroidi Alcippe & Célimene. Lisandre & Daphné avoient pris pour de l'amour les puissans aiguillons de leur tempérament voluptueux: les voilà détrompés; & comme ils sont tous deux impatiens & emportés, leurs regrets sont aussi vifs que l'étoit leur entêtement.

Ce seroit entrer dans une carrière trop vaste, que de vouloir tracer ici ce nombre infini de tableaux dissérens, qu'offriroit l'état du mariage, si ses secrets, que cachent de mystérieuses ténebres, étoient tout à coup éclairés. Quelle varieté d'humeurs, de caprices, de boutades & de travers, fourniroient tant d'époux desunis, qui, dissérens de ceux qu'une fausse lueur d'amour a trompés, n'ont pas même imaginé que ce sentiment dût entrer pour quelque chose

dans leur engagement!

Les belles & les coquettes ont fait naître dans tous les fiecles, tant de folles passions, tant de troubles, de divisions & de guerres; que les génies superficiels, sans faire grace au véritable amour, à l'amour fondé sur l'estime, l'ont condamné sur l'étiquette, comme une foiblesse impardonnable. vil intérêt trouvant, dans cette bisarre opinion, dequoi flatter ses partisans, ne manqua pas de la répandre & d'y donner la vogue. Par son secours elle fis tant de progrès, que bien-tôt ce fut un dogme reçu. Îl fut statué qu'à l'avenir on ne prendroit plus de femme, que dans une condition égale à la sienne: & l'on étendit même l'égalité de condition, jusqu'à celle des biens. L'àmour fut proscrit des mariages, & relégué dans les Romans. Et si quelqu'un, soit par foiblesse, ou par goût, s'étoit laisse enslammer, il devoit au moins, de crainte de scandale, s'en cacher de son mieux, ne faire en public à son épouse que des politesses froides; & ou il se trouveroit d'autres semmes, les seter toutes plus que la sienne; le tout à peine d'encourir le blame & les brocards du beau monde. Et, attendu que le parti des époux mal affortis, comme de beaucoup le plus nombreux, est celui qui donne le ton; ce reglement; conforme à leur système, a été scrupu-leusement maintenu, & les choses sont encore aujourd'hui fur ce pié; fauf aux époux qui se haissent sincerement, de faire pis dans le particulier.

Je n'ai rien à prescrire à cette derniere classe d'époux, sur les devoirs de l'Hymenée. Ils manquent au plus essentiel, en manquant d'amour: comment

rempliroient-ils les autres?

C'est un espece de rapt qu'un maziage contracté sans tendresse. La personne n'appartient, suivant l'instinct naturel, turel, qu'à celui qui en possede le cœut. On ne devroit recevoir les dons de l'Hymen, que des mains de l'Amour: les acquérir autrement, c'est proprement les usurper.

Conseillerois je à ces ravisseurs téméraires de réparer, au moins après coup, leur usurpation, en s'excitant à l'amours & de faire, après l'engagement, ce qu'ils n'ont pas fait avant? Mais le sentiment ne peut pas plus se conseiller, que se commander. Des époux qui se haissent, ou qui ne s'aiment pas, sont des pécheurs inconvertibles: aussi n'est-ce point à eux que j'adresse mes leçons sur l'a-

mour conjugal.

Mais feront-elles mieux adressées, si je les propose à ces heureux époux, qui, bien épris dés les premiers instans, ont puisé, dans la connoissance intime que leur étroite union leur a donnée l'un de l'autre, de nouvelles raisons pour s'enslammer davantage? Il ne semble pas qu'ils aient besoin de préceptes pour continuer de s'aimer: une tendresse ainsi résléchie, paroit de nature à durer toujours. Cependant le cœur humain est si variable, qu'il ne peut, sans témérité, répondre de brûler sans cesse d'une ardeur

deur égale & constante. L'amour est un feu: il s'éteindra si on le noie, ou s'il manque d'aliment.

Euristhène aimoit son épouse: & cet amour le rendoit le plus heureux des hommes. Il connoissoit le prix de son bonheur, & s'en ouvrit un jour à certain vieux Druide, dépositaire de ses secrets les plus intimes, qui, sevré des douceurs dont il entendoit le récit, se mit en tête, sous le prétexte de la gloire de Dieu, de le dégager de ces liens charnels, qui, disoit - il, l'attachoient au monde.

" Mon frere, dit le béat, je gémis pour vous, de l'aveuglement où je vous vois. Vous foûpirez: & c'est » pour un autre objet que le Seigneur! "Ignorez-vous qu'il est écrit, que qui ne hait pas pour Dieu, son pere, sa mere, son épouse & ses freres, n'est pas digne de Dieu. Avant la chûte n du premier homme, votre attachement auroit peut-être été sans crime : mais l'homme coupable ne doit man-, ger que du pain trempé dans les larmes. Votre épouse est fille d'Eve. e cette mere cruelle qui nous a tous , perdus : & vous l'aimez ! Craignez ,, le

" le fort de votre premier pere: ce fut " aussi l'amour qui le perdit. Vous lui " favez gré de sa tendresse & de ses " complaisances: c'est par-là-même que " vous la devez craindre; puisque c'est " par-là qu'elle vous gagne, & qu'elle " ravit à Dieu un cœur, qui n'étoit fait " que pour lui. Songez-y bien: l'enser " est ouvert sous vos piés".

Ce mot d'Enfer sit srémir le simple Euristhène: son imagination troublée ne vit plus que Démons, que seux, que sousre, & que brasiers ardens. Un zele fanatique s'empara de son ame: il regarda son épouse en ennemie; prit ses caresses pour des pieges, & ses remontrances pour des séductions. Si quelque reste d'affection sollicite encore pour elle dans son cœur, il jeûne, prie & se macere, pour parvenir à l'étousser.

Pour Methyse, ce n'est point par des jeunes qu'il a su s'affranchir de l'affection conjugale. Les trois quarts de sa vie se passoient le verre à la main, dans ces réduits licentieux, où regnent en toute liberté, l'intempérance & la crapule; où, dans les slots d'un Bourgogne sumeux, on engloutit, tout à la sois, sa santé, son honneur & ses biens. Là les

les sentimens délicats sont traités de folles chimeres; la tendresse, de fadeur; la complaisance, de servitude; & les égards, de bassesse. Methyse ensin a pris le ton de ses ignobles cotteries. Ce n'étoit d'abord qu'un jargon, qu'il parloit par amusement, sans que le cœur su abruti: mais aujourd'hui il est plus avancé: il en a pris aussi l'esprit; il a perdu tout sentiment pour les plaisses que la raison avoue. Il est de marbre pour les semmes; & sur-tout pour les semmes modestes, sages & réservées: & malheureusement pour lui, sont épouse est de ce nombre.

Polydore a tenu bon vingt ans: sa tendresse, au bout de ce terme, n'avoit sousser d'autre altération, que celle qu'y apportent nécessairement la longueur du tems, & la situation passible du cœur lorsqu'il n'a rien à déssrer. Ce n'est plus, si l'on veut, de l'amour: mais c'est une amitié si tendre, qu'elle ne pourroit jamais l'être autant, sans l'être trop, entredeux personnes de même sexe. Mais, comme elle irrite moins les desirs; il est dans cet état un écueil à craindre: & je conseille à quiconque jouit de ce calme dangereux, d'observer ses yeux & son

fon cœur, de crainte qu'un objet nouveau, lui rapprenant à aimer, ne le conduise par degrés à la plus noire perfidie. Polydore s'en rendit coupable. Il se fioit sur sa longue habitude, de ne chérir que son épouse: & c'étoit-là précisément ce qui l'exposoit à la trahir. L'amour, quand il est satisfait, ne s'accroit pas en vieillissant. La douce quiétude qu'il goûtoit sons l'étendard de l'Hymen, lui sit croire, que ses passions étoient amorties & soumises: & se livrant au danger sans le craindre, il n'a connu le précipice qu'après y être tombé.

Des vices dans le caractere, des caprices dans l'humeur, des sentimens opposés dans l'esprit, peuvent aussi troubler l'amour le mieux affermi. L'époux chiche, avare & mesquin, prend du dégoût pour une épouse, qui, pensant plus noblement, croit pouvoir régler sa dépense sur leurs revenus communs. Un prodigue au contraire méprise une épouse œconome.

Callias, beau comme Narcisse, & austifier de sa beauté, annonce par ses regards, ses discours & son maintien, qu'il crois qu'Elvire est en reste avec-

lui,

288 LES MOEURS.

lui, depuis qu'il a daigné l'affocier à sa

Phorbas a lû dans quelques anecdotes Turques, des détails, peut-être exagerés, du despotisme que les descendans de Mahomet exercent dans leur Sérail. Il tient chez lui sa morgue comme un Sultan. Dans l'ame il chérit Artamene: mais il ne croit pas qu'il soit de sa dignité de l'avouer; & aime mieux recevoir d'elle des soûmissions, que des caresses.

Le dévot Théotime, sensible aux malheurs de l'Eglise, & pleurant sur sa décadence, va chez tous ceux qui pensent bien, les exhorter à soutenir un reste de foi qui chancelle. Tous les Pasteurs ont trahi la. bonne cause; la vérité n'a bien-tôt plus de défenseurs. Il croit être un nouvel Atlas, fait pour prévenir la ruine des Cieux , prêts à s'écrouler. Quelle douce consolation pour lui, si du moins son épouse l'aidoit à supporter un fardeau si accablant! Mais l'infidele n'est point touchée de ses pieux gémissemens. Elle suit en aveugle la voye large, où la conduisent des guides relachés; & croit son falut attaché à suivre bonnement les loix de Rome . me, & les avis de fon Curé. Théotime a fait de fon mieux, pour lui communiquer ses lumieres: mais, ne gagnant rien sur elle, il éclate à la fin; on s'injurie, on se dit anathème, & les deux

époux se détestent.

Quel est ce phrénétique, que je vois bouffi de colere? Quelle fubite émotion lui a enflammé le visage? Pourquoi ces regards féroces, cette voix entrecoupée, ces geltes menaçans? Eh, qui menacet-il? Une tendre épouse, la fidele Artémise, qui le chérit & qu'il aime luimême: du moins tout l'a prouvé jusqu'à ce moment. Passe-t-on ainsi tout à coup de l'amour à la haine, de l'estime au mépris, de la consideration aux outrages? Oui, quand on est jaloux: or c'est la manie d'Argante. Semblable à un avare, qui, plus il chérit son thré-.for, plus il craint qu'on ne le lui dérobe: amis, parens, domestiques, vieillards, enfans; tout le moleste, tout lui fait ombrage; tout lui femble capable de séduire son épouse. C'est de tous les malheurs, celui qu'il redoute le plus; & c'est celui qu'il croit plus proche. Sa crainte lui troublant les sens, il prend ses défiances pour des pressentimens, & See.

ses soupçons pour des réalités. Ce qui vient d'exciter son courroux, c'est qu'il l'a entendue de loin, parlant familierement à quelqu'un. Îl s'est approché doucement, dans le dessein de la surprendre: il n'a réussi qu'à demi. voit qu'elle dans une chambre où il a entendu deux voix: mais il y trouve des gants dont la vûe lui tourne la tête; il les prend & les met en pieces. veut parler, mais il est sourd; il prévient l'éclaircissement parsun torrent de dures invectives. Les menaces suivent de près: & les effets peut-être alloient fuivre les menaces, sans un témoin inattendu, dont l'aspect subit le déconcerte & le condamne; c'est son beaupere, qui, du fond d'un cabinet, où il s'étoit exprès caché, pour causer à fon gendre une surprise agréable, vient réclamer ses gants, & justifier Artémise.

Affreuse jalousie, triste poison du bonheur des époux, que n'éteins-tu plutôt l'amour, que de le changer en fureur?

Il est néanmoins une sorte de jalousie, compagne inséparable d'un amour vis & délicat: elle n'exclut pas l'estime, & n'est point injurieuse. On craint de perdre l'affection de ce qu'on aime, parce qu'on en connoit le prix; on craint de déplaire à l'objet aimé, sans le soupgonner d'inconstance, on craint son restroidissement, mais on est sûr de sa sidélité. Cette tendre appréhension est un
aiguillon essicace, qui réveille l'amour,
le rend actif & pravenant: sans ce secourse il languiroit par son trop de sécoursé.

Mais un Phénomene qu'on ne comprend que difficilement, & qui toutefois est fréquent, c'est qu'on sois jaloux sans aimer.

119Dorimens énousa Cliton, splutôt par complaisance que par goût : cependant elle entre ch fureur s'il foûrit à une femme aimable. Une parole obligeante, un geste gracieux, un acqueil affable & polishi fait à tout autre qu'à elle . est une offense, un crime, qu'elle ne pardonne pas Sil s'absente, , il est infimdeles il y a déja long-tems qu'elle povoit bien qu'il la néglige, elle auroit ,, crû meriter qu'on eût plus d'égards pour elle ". Dorimene seroit - elle donc devenue amoureuse de son époux, depuis qu'elle en est la femme? Ce seroit un vrai miracle; or je doute qu'il s'en faile, du moins de cette espece. n 2 L'hymen

L'hymen n'inspire pas l'amour à des cœurs indissérens. Il constate sa pureté: mais il ne le fait pas naître, & l'augmente rarement. Il en est le creuset: mais il n'en est pas le berceau. Quel est donc le principe des transports jaloux de Dorimene? Ce n'est pas à la vérité l'amour; mais e est un sentiment qui lui

ressemble en partie,

La tendresse des hommes, pour l'ordipaire, porte sur quelque chose. Il faut, pour que leur cœur soit échaussé, que quelque objet l'ait enflammé. Mais pour les femmes, la tendresse leur est annexée en naissant : c'est un des apanages de leur constitution. Elles aiment, pour ajnsi dire, avant de lavoir qui aimer. L'amour est pour nous un plaisir,: c'est pour elles une affaire capitale, Mais si cette tendresse innée trouve à se prendre à quesque objet, si vous attisez ses seux par l'attrait des plaisirs, sensuels : semblable aux rayons du Soleil, qui, raffemblés dans l'épaisseur d'un verre, en deviennent plus ardens, elle ramasse ses flammes éparles, & les concentrant en un point, elle en acquiert plus de force & d'activité. On dit auffi qu'elle a cette prérogative, que n'a point la notre,

tre, de croitre par la jouissance, & que les femmes n'éprouvent point ce sentiment de paresse & de satieté, qui appésantit nos cœurs, quand nos desirs sont fatissaits.

En général les femmes aiment plus que nous. La nature, fage en tout, leur a exprès départi un fond presque inaltérable de tendresse naturelle & d'ardeur pour la volupté, afin de les étourdir sur les suites de l'Hymenée; pour charmer leurs soussirances, & compenser leurs peines, par le doux appas du plaisit. Voilà ce qui, dans la plûpart d'elles, tient la place d'un amour resséchi. Nous n'aimons que par choix: mais pour elles, on les voit souvent empressées, même pour des époux qu'elles ont pris, les yeux fermés.

Ce sentiment, si semblable à l'amour qu'il ne vient guere à l'esprit d'imaginer qu'il en dissere, inspire quelquesois aussi des transports de jalousie: & c'est de cette source que part celle qu'éprouve Dorimene.

Pour Amintas, à quel titre est-il jaloux? A-t-il des droits sur le ceeur d'Émilie? Il la hait & la dédaigne, Que lui importent donc son amour ou son n' 2" indisséindifférence? Eh! ce n'est pas non-plus de l'amour qu'il exige d'elle: mais, comme il croit que son honneur est attaché aux mœurs de son épouse, il vout qu'elle lui soit sidele; & jugeant d'elle par lui-même, il n'ose espérer qu'elle le soit. Ridicule préjugé, dont la justice & la raison s'essentant. Quoi, Amintas dent honni, si Emilie trahit la soi conjugale: & lui-même, qui se fait gloire de l'avoir cent sois prosanée, l'aura fait, sans que son honneur en ait pû receveir d'acceinte! Depuis quand donc l'honneur a est contracté alliance avec les vices & les crimes? Est-il donc la proie du plus sort, ainsi que l'or & les sceptres?

L'amour, & fur-tout l'amour conjugal se nourrit d'amour. Pour un amans qui sonde un cœur, la seule espérants peut entretenir sa slamme : mais quand ce cœur est devenu sa conquere, il si droit d'attendre du retour & de la constance. Le nœud sacré du mariage sil y autorise encore plus, & fait entre les deux époux; du dévoir de s'aissier, un devoir de religion; sous la clausé tépendant, que l'amour sera réciproque; car la religion elle-même ne commande rien

d'impossible.

Chez tous les peuples de la terre, c'ests une maxime si générale, qu'il faut s'ain mer pour être époux, qu'il en est peu qui ne permettent le divorce quand l'incompatibilité des humeurs met un obstacle invincible à l'amour.

Pour vivre heureux sous le joug de l'Hymen, na vous y engagez pas sans aimer & sans être aimé. Donnez du corps à cet amour, en le fondant sur la vertu. S'il n'avoit d'autre objet que la beauté, les graces & la jeunesse, aussi fragile que ces avantages passagers, il passeroit bientôt comme eux: mais s'il s'est attaché aux qualités du cœur & de l'esprit, il est à l'épreuve du tems.

Pour vous acquérir le droit d'exigerqu'on vous aime, travaillez à le mériter. Soyez après vingt ans aussi attentis à plaire, aussi soigneux à ne point offenser, que s'il s'agissoit aujourd'hui de faire agréer votre amour. On gagne autant à conserver un cœur qu'à le conquérir.

Qu'entre les époux regnent l'amour, l'honneur, le les soins complaisans, je réponds des douceurs de leur union. Elle sera sans doute altérée, s'il lui manque une seule de ces trois conditions:

## LES MORURS.

mais elle sern ancantie, si cestela pre-

# A T LC L TO LES

# DEL'AMOUR PATERNEL

L'instinct suffix pour inspirer ce sentimens.

Obligations des meres, de pour voir par elles-mêmes aux besoins corporels de leurs ensans; celles des peres, de s'employer en personne à la culture de leur ame, ou du moins d'y veiller de près. Paralleles des peres avec les rois.

Si la raison dans l'homme, ou plutôt l'abus qu'il en fait, ne servoit pas quelquesois à dépraver son instinct; nous n'aurions rien à dire sur cette matiere: les brutes n'ont pas besoin de nos traités de morale, pour apprendre à aimer leurs petits, à les nourrir & à les élever. C'est qu'elles ne sont guidées que par l'instinct: or l'instinct, quand il n'est point distrait par les sophismes d'une raison captieuse, répond toujours au vœu de la nature, fait son devoir, & ne bronche jamais. Si l'homme étoit donc en ce point consorme aux autres autres animaux; des que l'enfant auroit vû la lumiere, sa mere le nourrifoit de fon propre lait; veilleroit à tous fes befoins; le garantiroit de tous accidens, & ne croiroit pas d'instans dans sa vie mieux remplis, que ceux qu'elle aurois employés à ces importans devoirs. Le pere, de son coté, contribueroit à le for-mer? il étudieroit son goût, son humeur & ses inclinations; pour mettre à profit ses talens, & le disposer de bonne heure à servir ses compatriotes dans l'état pour lequel il laisseroit entrevoir plus de capacité. Il cultiveroit lui-même cette jeune plante, & regarderoit comme une mufférence criminelle, de l'abandonner 👫 a discrétion d'un gouverneur ignorant, bu peut-être même vicieux.

Mais le pouvoir de la coutume, matgré la force de l'instinct, en dispose tout autrement. L'enfant est à peine né, qu'on le sépare pour toujours de sai mere; elle est ou trop soible, ou trop délicate; elle est d'un état trop honnèté, pour allaiter son propre enfant. En vain la nature a détourné le cours de la liqueur, qui l'a nourri dans le sein maternel; pour porter aux mamelles de sa dure maratre, deux ruisseaux lactées,

n S

deftines

déstinés désormais pour sa subfifiance: la nature ne sera point écoutée; ses dons seront rejettés & méprisés; celle qu'elle en a enrichie, dat-elle en périr elle-même, va tarir la source de ce nectar bienfaisant. L'enfant sera livré à une mere empruntée & mercenaire, qui, mesurera ses soins au profit qu'elle en attend.

Quant au pere, il est trop occupé pour songer à sormer lui-même son fils: ses affaires ne le permettent pas; & ce soin n'en est pas une pour lui. Tant de gens s'offrent à le remplacer, & se contentent d'un prix si modique, qu'il se croiroit mauvais œconome, s'il n'ac-ceptoit pas leurs services; ils ne prendront au plus, fur tout fon bien, qu'un jour ou deux de revenu.

Bien d'autres, avant moi, ont insisté fur ces deux devoirs indispensables; ételui d'une mere, de nourrir son fils; & celui d'un pere, de travailler à son éducation: mais tous y ont insisté vainement. Que fera un suffrage de plus? Rien sans doute: mais j'aurai du moins donné ma voix; j'aurai protesté hautement contre l'abus que je condamne.

, Allaiter un enfant, der Clèlie, le pel emploi, l'aimable passe-teme! J'air me à jouir la nuite d'un sommeil tranquille, ou qui ne soit du moins interrompu que par le plaisir. Le jour, je reçois des visites, & j'en rends; je vais montrer une robe d'un nouveau goût, au petit Cours, à l'Opéra, quelquesois même à la Comédie; je joue, je danse ou je médis. Tous mes momens sont remplis agréablement. Eh! ne concevez-vous pas, goute-t-elle, qu'il me faudroit renoncer à tout cela, si j'allois sottement m'asservir au vil métier de nourrice?"

Je vois bien, belle Clélie, dans le plan détaillé de vos amusemens chéris, les raisons qui vous dégoûtent de ce devoir: mais sur ce beau sein d'albatre que vous étalez avec complaisance à mes yeux, je vois bien mieux encore celles

qui vous y obligent.

Quelle est la mere qui consentiroit à recevoir de quelqu'un, un enfant qu'elle sauroit n'etre pas le sien? Cependant ce nouveau-né, qu'elle relegue loin d'elle, sera-t-il bien véritablement le sien, lorsqu'après plusieurs années, les pertes continuelles de substance, que fait à cha-

que instant un corps vivant, auront été réparées en lui par un lait étranger, qui l'aura métamorphosé & transformé en un homme nouveau? Non ce n'est plus là le fils de Clélie: c'est celui de Claudine, qui l'a comme enfanté une seconde fois, en l'allaitant. J'ignore s'il a pu gagner à cet échange: mais je sai qu'il a pu y perdre. Ce lait qu'il a succé, n'espit point fait pour ses organes: c'a donc été pour lui un aliment moins profitable, que n'eût été le lait maternel. Qui sait si son tempérament, robuste & sain dans l'origine, n'en a point été altéré? Qui fait si cette transformation n'a point influé sur son cœur? L'ame & le corps sont si dépendans l'un de l'autre! s'il ne deviendra pas un jour, précisement par cette raison, un lache, un sourbe, un malfaiteur, un meurtrier. Le fruit le plus délicieux dans le terroir qui lui convenoit, ne manque guere à dégénérer, s'il est transporté dans un autre. Il en est de même des animaux: ces dogues si vantés à Londres pour leur vigueur & leur fidélité, onti- ils passé la mer; ils ne sont plus ailleurs que des animaux stupides, sans instinct, sans force & sans utilité.

Chan-

Chargeons la fcene: pénétrons dans le cœur d'un pere; ou plutôt, sans y pénétrer, jugeons-en par sa conduite.

Trimalcion est le Président d'une Cour Souveraine. Sa marche lente & composée, son front sévere & dédaigneux; fa gravité inaltérable, & plus encore que tout cela, l'ampleur énorme de sa coeffere. & le nombre de ses valets. annoncent en caracteres distincts, la qualité du personnage. On diroit que les provisions d'un office de judicature, aient la vertu surnaturelle d'imprimer au Pourvû le port & l'allure d'un héros. Tout le sel de Moliere, toutes les bouffonneries de Scarron ne seroient pas capables de le dérider. Voici pourtant le moment où # va dépouiller en partie cette couche épaisse de Magistrature, qui lui obscurvit le visage. On ramene son fils de nourrice. , Monsieur, lui crie , de loin une gouvernante étourdie, ,, voilà Monsieur le Chevalier qu'on rap-, porte". Il se leve, fait quelques pas, & marche, pour la premiere fois, au devant d'un humain: il le prend dans fes bras, croit y reconnoître ses traits, & descend jusqu'à l'embrasser. L'enfant lui rend avec usure ses caresses & ses baisers.

## 302 Les Moeurs

baisers, & balbutie le nom de person nom qui sonne agréablement aux oreilles de Trimalcion. Autant ce titra est incertain, autant on aime à se l'entendre donner. L'enfant caressé de plus belle, y répond en follatrant. Il s'enhardit & s'émancipe: & cette perruque majestueuse, qui, un quart d'heure auparavant, tenoit en respect, tout un harreau, Monsieur le Chevalier la tiraille sans merci, la chissonne & la dépoudre.

Trimalcion aime son fils: on le voit bien, dites-vous, à la réception qu'il lui fait. Vous le voyez à des marques si frivoles? Je le verrai bien mieux au soin qu'il prendra de lui former le jugement, de lui orner l'esprit, & de lui inspirer des mœurs. Mais, à l'arrivée de son fils, il a fait montre de toute sa tendresse: ne comptez pas qu'elle aille plus loin. Voudroit-on que pour l'amour d'un enfant, un Président se rompit la tête à l'apprendre son Despautere? Non, non: ne l'appréhendez pas. Le Gouverneur est déja retenu. Ce n'est point un Séneque, ni un Burrhus; ce n'est pas non plus un homme modélé fur ces îllustres maîtres, qui formoient l'enfance de nos Princes vers la fin du fiecle

siecle dernier : mais c'est un homme nocommodant, qui se contente de trente pistoles pour ses appointemens; qui aura soin de ne point fatiguer son éleve, de condescendre à ses caprices; ce sontlà les clauses du marché., De la dou-" ceur, Monsieur l'Abbé, de la dou-, ceur, dit Trimalcion en le lui con-, fiant. Je ne veux point que mon fils ,, se tue. Qu'il sache un peu de Latin, " j'y consens; point de Grec: le Grec ,, est mortel à la vûe. Je n'entends pas , en faire un Docteur: je le destine à , être un Président comme moi : & dûssé-" je en faire un Evêque, croyez-moi, " Monsieur l'Abbé, vos Evêques ne sont , pas des forciers ".

Monsieur L'Abbé travaille en consequence. Quel bonheur pour lui d'opérer fous les yeux d'un sot; & de n'avoir rien à faire de plus que d'égaler le fils au pere! Quelque facile à remplir que soit cet engagement; c'étoit en effet là

toute sa portée.

Trimalcion a bien des partisans: je les entends murmurer contre moi. Un homme en place auroit beaucoup à faire, disent-ils, s'il lui falloit régenter ses enfans. Est-ce une raison pour s'en dispen-

dispenser? Un riche sinancier autoit, fans doute, beaucoup à restituer, sil lui falloit rendre à chacun tout le bien qu'il a usurpé: saut-il pour cela qu'il lo garde?

Je veux qu'un pere foit le Précepteur de son fils. Qu'il se faile ager dans cette importante fonction, par des hommes d'un mérite éprouvé, à la bonne heure, il n'en réussira que mieux; mais qu'il soit toujours maître en chef, Inspecteur & Surintendant; & que les Gouverneurs à gages ne soient jamais que ses adjoints ou fes seconds.

Bubalque est pere, dites-vous. C'est un idiot, qui a pu concourir en qualité d'Etre animé, à la procréation de son semblable: mais il est incapable de faire plus. Il ne sait rien, ne sent rien, ne pense rien. Quelle part un homme de cette étoffe peut-il prendre à l'éducation de son fils? Le mieux qu'il puisse faire, c'est, sans doute, de ne s'en point mêler.

J'en conviens avec vous: & si quelqu'un de mes lecteurs peut alléguer une semblable excuse, il est dans le cas de la dispense; je ne la lui conteste point: mais je ne le tiens, pas exempt pour cela.

de

de sechercher les meilleurs maîtres pour suppléer à son defaut; de les y engager par l'espoir d'un salaire honnète; & de s'informer d'eux avec soin, des progrès que fait leur éleve. S'il pousse l'insenfibilité jusqu'à n'y point prendre intéret; o'est une espece de monstre, à qui la difformité de son ame ne doit pas te-

nir lieu d'excuse.

Arifide mérite plus d'indulgence : il est absent pour le bien de l'Etat, sans féjour fixe, fans habitation permanente. Le bon citoyen doit être toujours pret à facrifier, pour sa Patrie, ses plus chers intérets, son bien, sa santé, son repos: Aristide le fait. Elle exige ensore de lui, en l'occupant tout entier, qu'il se prive du doux plaisir de former ses enfans de la propre main: il sait s'en fevrer aussi. Je ne puis l'en blamer: mais je le plains. Je connois jusqu'où va sa tendresse. Il abandonneroit sans chagrin, pour le salut commun, sa maison à la discrétion d'un valet, ses biens à la merci d'un intendant, sa vie même au fort périlleux des armes : mais ce n'est pas sans quelque regret qu'il se voit pere sans en faire l'office.

Lorsqu'un pere est capable d'attseigner lui-meme ses sits, il est le meilleur maître qu'ils puissent avoir : or Aristide un est capable; & le choix qu'il a fait des substituts qu'il commet à sa place pour cet ossice important, montre qusse qu'il est connoisseur. Pourquoi faut-il quien mille: occasions, au préjudice dus bien public, les talens soient d'un côté, & le pouvoir de les exercer d'un autre?

Le pere & la mere ne sont pas quittes envers leurs enfans, pour leur avoir
procuré la naissance: tant que ceux - ci
ont besoin de leur assistance, elle leur
est dûe. Ce sont de soibles marcottes,
auxquelles il importe beaucoup, jusqu'àce qu'elles aient pris racine, de tenir
au principal brin. Mais la nature a distingué les sonctions du pere, de celles
de la mere: l'office de l'un n'est pas
celui de l'autre. Elle semble avoir assis
gné singulierement à la mere, le soin
de leurs corps, la conservation de leursubstance animale. L'apanage du Pere
est plus moble: le soin de la substance
pensante est son partage. Mais souvent
chacun des deux remplit mal sa partie.

La mere a porté l'enfant dans son sein, il ne tenoit pas à elle de s'épar-

gner

gner cetts peint; elle s'en est enfire délivrée sur la sin du neuvierne mois; autre fondfrance attachée à son sexet. L'obligation de l'allaiter après sa maisfance étoit aussi indispensable: maissil luisjétoit possibles de la violer, de elle l'a fait.

Le pere, de son côté, ne répond pas mieux au vœu de la nature. Il prend sur lui le rôle de la mere; ne s'occupe que des avancages corporels de ses enfans, de leur santé, de leur repos, de leur maintien, de leur table & de leurs plaisirs. La culture de l'ame, cet objets si important & si préférable à tous les autres, est celui que tous deux négligent.

C'est sur ce plan d'éducation que Lyacidus sur élevé. Il danse bien, monte un cheval, & fait des armes assez passablement. Du reste, il est ignorant & vain, qualités presque inseparables. Il a le cœur bas & rampant: mais il s'exprime avec hauteur. Il est farci de préjugés, impie & superstitieux; sans regle, sans frein, sans morale; son goût est ce qui sait ses mœurs, &, presque en tout, son goût est dépravé.

De qui tient-il, dit Dorimon son pere, qui, pendant cinquante années écoulées depuis sa majorité, a eu tout le tems d'oublier les incartades de sa jeunesse? Ce n'est affurément pas de moi. Pai éte jeune, il faut bien l'être : mais je n'étois pas furieux. Oh! la jeunefse de mon tems étoit bien mieux moriginée.

Si vous dites vrai, Dorimon, c'est que les peres n'en étoient pas les corrupteurs; c'est qu'ils aimoient mieux

leurs enfans. , Eh! mais, me repend-il, fi fai quet , que reproche à me faire, par rapport à Lycidas, ce n'est que de l'avoit trop aimé; c'est cet amour, porté ,, trop loin, qui m'a fermé les yeux , fur les défauts & les égarements : Celt ,, cet amour, qui me faisoit molfir, ,, quand j'aurois du être ferme; 'qui
,, retenoit mon bras, quand je le levois " pour punir".

Quelle étrange idée vous êtes-vous dono formée de l'amour paternel, si vous êtes vraiment persuadé qu'il vous ait fait manquer aux devoirs les plus indispen-Sables d'un bon Pere !! ...

Julie apperçoit demintet le vois une joie inquiete pétiller dans les veux: elle vole au devant d'elle, l'abonde précipitamment, la carelle & la questionne. Doù lui vient cet accès de tendresse? Elle hait Araminte, elle hait meme toutes les femmes aimables. Econteat la Eh! ma chere, où avez-vous pris " cette robe-là? Quel est l'ouyrier qui Pul'a faite? Nommez-le moi; que je le nypie, que je l'embrasse, c'est un homme incomparable. La riche étoffe " le superbe ramage! Quelle régularité » de dessein, quel assortiment de cou-" leurs, quelle varieté dans les nuan-20, ces! Araminte. . . . Je suis folle de ,, yotre robe. Elle vous va! Cela ne sau-

Vous trouvez, Dorimon, Julie bien extravagante. Laissez Julie, & vous jugez vous-même. Vous aimez votre fils, dites-vous: mais qu'est-oe que ce fils? C'est un camposé comme vous, de corps & d'ame: c'est une image, une émanation, un rayon de la Divinité, environné d'un voile terrestre, qui set à vous le rendre visible & palpable. Or, qu'aimez-vous dans Licidas de ces deux substances si diverses? Est-ce son ame,

310 Les Moeurs.

cet être spirituel, dont l'origine est si noble? Mais, pour l'aimer, y reconnoissez-vous encore quelques traces de sa noblesse antique? N'a-t-elle pas honten-Lement dérogé? Où est son goût pour la vertu, son amour pour le vrai? Si elle brille encore de tout l'éclat de sa grandeur originaire, c'est à ces traits qu'on la doit reconnoître. Mais non, ils sont tous effacés: elle est si méconnoissable qu'on ne peut tout au plus présumer son existence, que par le limon qui la cache: on y voit des organes, des linéamens, des membres conformés, comme le font ceux des autres corps, où l'on sait qu'il réside une ame; on n'en a pas de meilleure preuve.

Mais, toute difforme qu'elle est, peutètre l'aimez-vous encore? Je le croirois, si vous l'aviez mieux servie, si vous eussiez fait vos essorts pour lui rendre sa pureté, son innocence & sa vertu: mais vous étiez loin d'y songer » c'est vous-même qui les lui avez laissé perdre. Vous trembliez que son corps ne maigrît, qu'il ne devint étique & languissant, si vous geniez les caprices de l'ame, si vous réprimiez sa colere, si vous modériez ses desirs, si vous éclairiez sa conduite. Reculeriez-vous donc à panfer la plaie d'un blesse, par la crainte de gâter ses habits? Et vous craignez que le corps ne soussire, lorsqu'il s'agit de songer avant tout à l'ame! Cependant le corps n'est à peu près que le vêtement de l'ame.

Qu'aimez-vous donc encore un coup dans votre fils? Vous aimez en lui ce qui n'est pas lui-mème. Cette matiere organisée dont il est revêtu, n'est qu'une machine, construite exprès pour son service, sans laquelle il peut subsister, & qui, sans lui, n'est qu'un peu de poussiere: mais ce n'est pas-là votre fils, c'est une écorce qui le couvre.

Revenons à present à Julie. Est-elle si ridicule de se passionner pour la robe d'Araminte? Ou, si un pareil amour est bisarre, le vôtre est-il beaucoup plus

raisonnable?

On compare les Rois à des peres de famille, & l'on a raison: cette comparaison est fondée sur la nature & sur l'origine même de la Royauté.

Le premier qui fut Roi fut un soldat heureux, dit un Poete \* de ce siecle. Mais il est bon

M. de Voltaire, dans sa Mérope, Trag.

# 312 LES MOEURS

bon d'observer que c'est dans la bouche d'un tyran, d'un usurpateur, du meurtrier de son Roi, qu'il met cette maxime, indigne d'ètre prononcée par un Prince équitable. Tout autre qu'un Pohyphonte eût dit:

# Le premier qui fut Roi, régna sur ses emfans.

Un pere étoit naturellement le chef de sa famille: la famille, en se multipliant, devint un peuple; & conséquemment le pere de famille devint un Roi. Le sils ainé se crut sans donte en droit d'hériter de son autorité, & le sceptre se perpétua ainsi dans la même maison, jusqu'à-ce qu'un soldat heureux, ou un sujet rebelle, devint la tige première d'une nouvelle race.

Un Roi pouvant être comparé à un pere, on peut réciproquement comparer un pere à un Roi; & déterminer ainsi les devoirs du Monarque par ceux du chef de famille; & les obligations d'un pere, par celles d'un Souverain.

Aimer, gouverner, recompenser & punir, voilà, je crois, tout ce qu'ont à

faire un pere & un Roi.

Un pere qui n'aime point ses enfans, est un monstre: un Roi qui n'aime point ses sujets, est un tyran. Le Pere & la Roi sont l'un & l'autre des images vivantes de Dieu, dont l'empire est fondé sur l'amour. La nature a fait les peres, pour l'avantage des enfans: la police a fait les Rois, pour la félicité des peuples. Ainsi que l'homme dans son enfance, ignore ses véritables intérêts, & ne fauroit pourvoir lui même à son bonheur ou à sa santé: ainsi, le peuple, aveugle, téméraire & turbulant, ne forme quand il est sans chef, que des proiets vains & bisarres, n'a que des vues confuses, ne sait ni ce qu'il doit vouloir, ni ce qu'il doit aimer ou craindre; & quelques mesures qu'il prenne, il n'en prend jamais guere aucunes, qui ne tournent à sa ruine. Il faut donc nécossairement un chef, dans une famille & dans un Etat, comme il faut au faîte d'une voute, un pierre principale, qui, dominant sur les autres, termine le cintre, & en affermisse l'affemblage. Mais si ce chef est indifférent pour les membres, ce qui ne peut venir que d'un amour excellif pour lui-même, il rapportera tout à lui; leur avantage

## 314 LES MOEURS.

fera toujours facrifié au sien; par leure travaux, par leurs sueurs, il accroîtra son opulence; pour assurer son despotisme, il les tiendra dans l'esclavage; ils ne seront autre chose à ses yeux, que des instrumens saits pour servir à le rendre heureux.

Quand au contraire ce sont la bienveillance & l'amour, qui reglent les volontés du chef, & dictent ses ordonnances: il se fait entre lui & les membres, une circulation libre & volontaire, qui porte à tous également la santé, la vigueur & l'embonpoint; tout alors concourt avec zele au bien commun du corps entier. Le chef lui-même y trouve un solide avantage. Traiter avec bonté, ou sa famille, ou ses sujets, c'est pourvoir à son intérêt propre. Quoique siege principal de la vie & du sentiment, la tête est toujours mal assisse sur un tronc maigre & décharné.

Même parité entre le gouvernement d'un Etat & celui d'une famille. Le maître qui régit l'une ou l'autre, a deux objets à remplir: l'un, d'y faire régner les mœurs, la vertu & la pieté; l'autre d'en écarter le trouble, les défaîtres & l'indigence. C'est l'amour de

l'ordre

Pordre qui le doit conduire, & non pas cette fureur de dominer, qui se plait à pousser à bout la docilité la mieux éprouvée. L'enfant & le sujet ont des vûes trop bornées pour se gouverner par euxmêmes: mais ils sont assez clairvoyans pour découvrir les fautes de ceux qui les gouvernent mal.

Le pouvoir de récompenser & punir est le nerf du gouvernement. Dieu luimême ne commande rien, sans effrayet par des menaces, & inviter par des promesses. Tout législateur en doit faire autant: mais il seroit dur & injuste de ne faire que menacer les rebelles, sans encourager, en même tems, les sujets dociles, par des promesses engageantes. Les loix Romaines, qui, conformes en ce point à celles de tous les peuples, défendoient, sous des peines grieves, de commettre aucun meurtre d'autorité privée, décernoient la couronne Civique à celui qui fauvoit la vie d'un ou de plusieurs citoyens.

Les deux mobiles du cœur humain sont l'espoir & la crainte. Peres & Rois, vous avez dans vos mains, tout ce qu'il faut pour toucher ces deux passions. Mais longez que l'exacte justice est aussi 0 2

316 Les Moeurs.

foigneuse de récompenser, qu'elle est attentive à punir. Dieu vous a établis, sur la terre, ses substituts & ses représentans: mais ce n'est pas uniquement pour y tonner; c'est aussi pour y répandre des pluies & des rosées bienfaisantes.

## ARTICLE IV.

#### DE L'AMOUR FILIAL

Caracteres de l'amour filial. Peres qui doivent s'imputer l'indifférence de leurs enfans. Devoirs des enfans à l'égard de leurs peres. Fausse tendresse de quelques peres. Parallele des enfans avec des sujets.

Les Peres & les Meres, dont les sentimens répondent au vœu de la nature, sont des maîtres tendres & biensaisans; à qui par conséquent leurs ensans doivent une obésssance fondée sur un amour respectueux. Leur soumission n'est point celle d'un esclave pour un maître impérieux. Elle est aussi indispensable: mais este doit être volontaire, & partir du cœur. Un fils bien né est docile par

III. PARTIE.

la raison qu'il aime son pere, & qu'il en

est aimé.

Dans les premiers siecles du monde, comme on ne connoissoit point de peres qui abusassent de leur autorité, & qu'on ne soupconnoit pas que jamais aucuns le fissent; on ne l'avoit point bornée. Un pere avoit dans sa famille tous les droits d'un Souverain. Que risquoit-on d'abandonner les enfans à la discrétion d'un Juge, dont la sévérité étoit tempérée par la tendresse? Mais il naît quelquesois des monstres: on vit des peres sans amour; &, par une suite nécessaire, ou en vit de cruels; on en vit qui tremperent leurs mains barbares, dans le sang de leurs propres en-fans. On restraignit donc leur puissance; on leur permit de se porter accu-fateurs: mais on ne voulut plus qu'ils fussent juges & bourreaux. La nature leur interdisoit aussi la dureté, les emportemens, les violences: mais la police n'alla pas jusques-là; elle n'étend point son pouvoir jusqu'à régler l'intérieur des maisons.

Libres sur ce point, de la contrainte de la loi, les méchans peres s'érigérent en tyrans, régirent leurs enfans avec

des sceptres de fer, & leur rendant insupportable la vie qu'ils leur avoient donnée, leur apprirent à les hair. Leur race n'est pas éteinte : notre siecle en fourmille encore. Ce n'est pas aux enfans de tels peres que je recommande l'amour. Je m'en tiens par rapport à eux aux termes de la loi, que Moyse imposa autresois aux descendans de Jacob: bonorez, porte cette loi, vos peres & vos meres; elle ne dit pas, aimezles. Il parloit à des hommes durs, peu susceptibles de sentimens tendres, & incapables d'en inspirer. Il n'osa même dans ses sameuses Tables leur faire un précepte d'aimer Dieu. Eh, comment l'auroit-il pu? Il l'avoit peint si terrible, si cruel, & si ombrageux, qu'un peuple imbu de sa doctrine, ne pouvoit que le craindre, & ne le devoit révérer que comme à Rome on honoroit la Fieure; divinité malfaisante, qu'il étoit dangereux de mettre en mauvaise humeur.

Sostrate épousa Sophronie. Elle étoit belle, jeune & riche: mais ce fut ce dernier point qui toucha le cœur de Sostrate. Une femme réuniroit en sa personne, tous les attraits & les perfections

fections que la nature a répandus sur son sexe enchanteur: il n'en seroit pas plus touché; il croit être paitri d'un limon beaucoup plus pur; sa vanité l'a rendu inaccessible à l'amour. Les enfans qu'il eut de Sophronie, fruits d'un commerce indifférent, n'exciterent en lui aucune émotion de tendresse: seulement ils flaterent son goût pour le despotisme; il voyoit en eux des sujets qu'il pourroit dominer en maitre; & de l'inftant qu'il devint pere, il crut commencer à regner; regne odieux & tyrannique, dont ses ensans supporterent toute la rigueur, sans en retirer aucun fruit. Avec quelle barbarie le cruel, de jour en jour, appelantissoit sur eux son joug! Que de caprices, de travers, d'ordres injustes & bisarres il leur fallut essuyer fans se plaindre! Les remontrances l'irritoient; &, si raisonnables qu'elles sussent, avant même d'etre entendues, elles étoient taxées de révoltes punissables. Mais non-content de ces duretés inhumaines, le monarque imaginaire, par mille vains projets, par son luxe, par ses plaisirs, & sur-tout par son in-dolence, eut bien-tôt épuisé ses médioeres finances: son domaine fut engagé; les 0 4

les bijoux de Sophronie, ses héritages dotaux, tout sut englouti par Sostrate. Mais sa grande ame, que l'humble pauvreté ne put point humilier, n'en sut jamais moins hautaine: elle n'en devint que plus séroce, quand le chagrin & le dépit eurent aigri sa fierté naturelle. Ses ensans n'étoient point pourvus: sans talens, sans bien, sans amis, (car qui l'eût été de Sostrate?) En vain voulurent-ils tenter de courageux efforts, pour s'affranchir des horreurs de l'indigence: tout ce qui put leur être utile, Sostrate eût soin d'y mettre obstacle. Jaloux de son propre sang, il n'eut vû qu'en désespéré, quelqu'un d'entre eux prospérer plus que lui-mème.

pour s'affranchir des horreurs de l'indigence: tout ce qui put leur être utile,
Sostrate eût soin d'y mettre obstacle.
Jaloux de son propre sang, il n'eut vû
qu'en désespéré, quelqu'un d'entre eux
prospérer plus que lui-mème.

Déplorables rejettons de ce pere dénaturé, quels sentimens devez-vous prendre pour lui? Je vous l'ai déja dit: le
législateur de Sinai vous les a dictés dans
son Code: bonorez votre pere; il n'est
aucun cas dans la vie, où des ensans
puissent en être dispensés. Soyez lui soûmis, puisqu'il est votre maître, mème
aux dépens de vos propres intérêts;
mais jamais aux dépens de l'honneur.
Rendez-lui tous les bons offices dont
vous prouvez être capables: vous le de-

vez même à l'égard de vos plus cruels ennemis; or votre pere a du moins l'avantage fur tous ceux qui vous haiffent, d'ètre celui qui vous touche de plus près. Sa dureté n'excuferoit pas la vôtre. Quant à l'amour filial, il est foible dans votre cœur, je le sens bien, & ne crois pas devoir vous en faire un reproche: mais il est une sorte d'amour que vous devez à tous les hommes. Or cet amour, votre pere, puisqu'il est homme, n'a pas moins droit qu'un autre d'y prétendre: &, toutes choses égales d'ailleurs, vous lui devez la préférence.

Mais pour l'amour filial, attachement beaucoup plus tendre & plus affectueux, il n'est pas d'une obligation si générale, qu'il ne puisse être susceptible de dispense. On ne peut aimer, qu'autant qu'il est nécessaire d'aimer ses ennemis mêmes, un pere dont on n'éprouve que des témoignages de haine : toute la distinction qu'on lui doit, c'est de le traiter en ennemi respectable.

Si des enfans ne marquent pas un zele ardent pour ceux dont ils tiennent le jour, s'ils ne préviennent pas leurs desirs, s'ils n'adoptent pas leurs senti-

mens, ce n'est point une raison pour les condamner sans examen. Voyez avant de les juger, comment ils se comportent d'ailleurs. Marchent-ils dans les sentiers de l'honneur & de la vertu: leur froideur a fans doute une cause légitime. Il est à présumer, que s'ils ne fentent point pour lui les doux transports d'un amour empressé; c'est que, sans doute, ses crimes, ses duretés ou ses bassesses, l'ont étouffé dans leur cœur. Examinez aussi les mœurs du pere: si vous les trouvez déréglées; l'apologie de fes enfans est faite.

Si quelqu'un au contraire, joignant à une vie sans repoche, des entrailles parternelles, prodigue à ses enfans des marques d'amour inutiles; si les ingrats ne le payent d'aucun retour; leur crime est avéré. Qu'il ait des défauts dans l'humeur, dans l'esprit, dans le caractere: vains prétextes d'ingratitude! Tombez à ses piés cœurs durs & méconnoissans; embrassez tendrement ses genoux. Il est vertueux : il vous aime : si à ces titres, vous lui refusez votre amour; le taxerez-vous d'injustice, s'il

convertit le sien en haine?

Mais dans ces familles perverses où l'on suit à l'envi, les hideux étendarts du vice; où le pere en donne l'exemple, & les enfans enchérissent sur leur modele; on ne doit pas être surpris si le tronc & les branches sont divisés d'intérêts, si chacun séparément vise à son but particulier. L'union, l'amour, la concorde, sont des dons réservés aux societés vertueuses.

La vertu est une, simple & invariable, ainsi que la vérité: c'est ce qui fait qu'elle affermit entre ceux qui s'y attachent, une concorde inaltérable; au lieu qu'entre les vicieux, l'union ne sauroit subsister qu'autant de tems que leurs intérèts sympathisent. Or désirant tout ce qui les slatte, n'ayant point d'objet certain qui fixe leur cupidité; navigeant par tout sans boussole; jaloux, avides, insatiables: comment se pourroit-il que leurs divers intérêts s'accordassent longtems ensemble?

La vertu, quand on le veut, se transmet de pere en fils, plus facilement encore, que les biens de la fortune. Ceuxci sont sujets à des révolutions que toute la prudence humaine ne peut prévoir ni détourner. Mais les impressions o 6 d'hon324

d'honneur, de vertu, de sagesse qu'on a gravées dès le bas âge, dans le cœur des enfans, y jettent de profondes racines, s'y affermissent & y fructifient: leurs effets sont stables & permanens; ou, si quelques instans d'égaremens les ont éclipsées ou ternies, elles percent bientôt le nuage & se ressuscitent d'elles-mêmes. Si les peres étoient foigneux d'enrichir leurs enfans de ce précieux héritage, l'amour filial seroit bien plus commun. Un fils vertueux ne manqueroit pas d'aimer un pere qui le feroit aussi. Devenu pere à son tour, le même charme, agissant sur ses enfans, lui répondroit de leur tendresse. L'amour filial & l'amour de la vertu s'aideroient mutuellement: l'enfant, pour plaire à son pere, s'attacheroit à la vertu; &, par amour pour la vertu, aimeroit tendrement fon pere.

Periandre est étonné que de trois enfans qu'il a, aucun ne l'aime, ou ne feint même de l'aimer., Je n'ai cepen-,, dant, dit-il, rien négligé pour eux. ,, Depuis vingt ans que je fue, que je ,, veille, j'ai épuisé ma fanté, j'ai abré-,, gé mes jours pour leur en filer d'heu-,, reux: j'ai planté, ils recueilleront; ,, j'à

22 j'ai supporté le travail, ils en retire-,, ront le fruit ; j'étois fans bien, ils se-... ront riches. Pour qui donc les ingrats , réservent-ils leur amour? Que vou-

,, droient-ils que j'eusse sait de plus? ,, Ai-je rien oublié de ce qui pouvoit con-

, tribuer à leur bonheur?".

Vous n'avez oublié que de leur apprendre à bien vivre, que de leur infpirer des mœurs. S'ils sont trop ménagers, s'ils pouffent leur œconomie jusqu'à l'épargne fordide; à la bonne heure, foyez-en étonné: vous leur avez donné du bien. Mais ne foyez point furpris de ne trouver dans leur cœur aucun goût pour la vertu: vous ne leur en avez point inspiré; &, sans doute de peur qu'ils ne fussent vicieux qu'à demi, vous les avez noyés dans l'opulence. Pere aveugle! vous ignoriez que confier des richesses à des cœurs bas & corrompus, c'est mettre une épée nue dans la main d'un furieux. Quelle digue pourra s'opposer désormais au torrent de leurs patsions impétueuses? L'honneur étant pour eux un sentiment inconnu, rien ne pouvoit les garantir des excès les plus honteux que l'impuissance d'en

d'en commettre: mais vos soins paternels y ont pourvû; vous avez su les affranchir de cet obstacle, en les enrichisfant: admirables fruits de vos veilles &
de vos sueurs tant vantées! Il vous en
eût bien moins coûté pour leur inspirer
la vertu; & vous l'eussiez fait sans doute, si vous l'aviez connue: mais l'or
vous à paru le seul moyen d'etre heureux, & vous leur en avez procuré. Ils
ne l'estiment pas moins que vous; &
s'ils ne vous chérissent pas, du moins
ils vous imiteront.

L'age apporte des changemens aux devoirs d'un fils pour son pere. Pendant son ensance, il lui doit une soumission sans bornes: incapable d'un sage examen, il n'a rien à examiner. Dans l'age qui suit l'enfance, il commence à entrevoir les objets, sa raison se développe. Les remontrances respectueuses, ne doivent pas alors lui être interdites: mais si ses représentations ont été faites sans fruit, il ne lui reste plus d'autre parti à embrasser, que celui de l'obéissance. Devenu homme à son tour, il ne cesse point par-là d'être fils: mais il est juge compétent de ses propres démarches. Il doit toujours à son pere des respects & des désérences: mais il ne lui doit plus une soûmission aveugle. Nos lois même y ont pourvû: le fils arrivé à l'âge qu'elles appellent majorité, passe sous un nouvel empire; sa Patrie prend connoissance par elle-même, de ses mœurs & de sa conduite; il commence à faire nombre parmi ses concitoyens; &, dans un état monarchique,

c'est le Roi qui devient son pere.

Mais sous ce pere absolu, on ne distingue point trois ages. Tous les enfans qu'il gouverne, sont sans cesse sous sa tutelle. On les divise seulement en deux classes dissérentes, le peuple & les magistrats. Ceux qui composent la premiere, sont toujours réputés enfans: faits simplement pour obéir, on ne prend point leur avis; & s'ils osoient le donner, on leur en feroit un crime. Les Magistrats, par où j'entends tous ceux à qui le Prince donne quelque part dans le gouvernement, ne sont que des adolescens, avec qui quelquesois il descend jusqu'à consulter. Leurs suffrages sont recueillis: mais le Roi n'y a que tel égard qu'il lui plaît; c'est lui qui fait la loi; & dès qu'elle est publiée, tout doit se taire & obéir.

Souvent

## 328 Les Moeurs.

Souvent on n'aime son pere que par instinct ou par devoir, (si pourtant le devoir peut jamais engendrer l'amour): mais un Roi qu'aiment ses sujets, a bien plus de raison d'être flatté de leur .attachement; car ils ne l'aiment jamais que par connoissance & par choix. C'est -plutôt amitié qu'amour flial; ou, pour mieux dire, c'est un mélange qui tient de l'un & de l'autre. Il tient de l'amour filial, en ce qu'il est respectueux: il tient de l'amitié, en ce qu'il est libre, réfléchi & désintéresse; qualités, qui, réunies, caractérisent l'amitié, comme on le va voir dans le chapitre sui-- vant.

#### CHAPITRE IL

#### . DE L'AMITIE'.

L'amitié doit être fondée sur la vertu: la distinguer des liaisons formées par la conformité de gout pour le plaisir, par les liens du sang, ou même par la reconnoissance. Désinition de l'amitié. Quels amis on doit choisir. Essets qui résultent de la consiance & de la bienveuillance, sentimens

sentimens dépendans de l'amitié: Indulgence qu'on doit avoir pour ses amis. Ruptures. Utilité des bons offices pour le soutien de l'amitié.

'A 1 établi pour maxime dans le chapitre précédent; qu'il ne peut point y avoir d'amour stable & solide, dont la vertu ne soit la base. Disons la même chose de l'amitié. Ce n'est pas seulement la ressemblance de caractere & de mœurs qui la cimente: c'en est aussi la

droiture & la pureté.

Il faut bien distinguer les amis des cotteries: la conformité de goût pour les plaisirs, & pour tout ce qui n'est point la vertu même, fait les cotteries; mais ne fait point des amis. Ce même compagnon de table à qui vous trouvez tant de cordialité, quand il a le verre à la main, confiez-lui un fecret d'où dépende votre honneur: il saisira cette occasion de plaisanter à vos dé-pens; vous serez bien-tôt, par ses soins, raillé, honni & baffoué: livrez-lui vos intérêts, il les facrifiera aux siens. Vous vous plaindrez après cela d'avoir été trahi par un ami : & vous ne l'aurez été que par un homme, qui souvent manmangeoit, buvoit, jouoit & s'amufoit avec vous.

Ne confondez pas non - plus les parens avec les amis. Ceux-là tiennent à vous par des liens nécessaires, qui n'enchaînent point les cœurs: ceux-ci vous sont unis par des liens volontaires qu'a formés la sympathie. C'est un choix libre & résléchi, qui nous concilie des amis: c'est le destin ou la nature qui nous donne des parens.

La reconnoissance même n'est pas encore de l'amitié. On n'assectionne dans un biensaiteur que sa générosité: on aime à lui témoigner qu'on y est sensible; & l'on désire ardemment de pouvoir le lui prouver par des services réels. Mais il peut arriver en même tems qu'on ne goûte pas son humeur, son carectere & sa conduite.

L'amitié est une source de bons offices: elle les enfante sans essorts; & se sait mème une joie de les répandre avec profusion: mais les bons offices seuls n'engendrent pas l'amitié; seulement ils l'occasionnent quelquesois. Ils préviennent savorablement; on voudroit pouvoir aimer la personne dont ils partent; & bien-tôt on l'aime en esset, lorsqu'a-

près

près avoir étudié son caractere, on n'y trouve rien d'incompatible avec le sien : mais on l'eût aimée de même quand c'eût été toute autre cause qu'un bienfait, qui eût fourni l'occasion de connoître à sond ce qu'elle vaut.

La reconnoissance est un devoir: les anciens Perses en avoient même fait un précepte formel; & décernoient des peines contre les ingrats. Il est au contraire de l'essence de l'amitié de n'être points

nécessitée.

L'amitié est une affection désintéressée; fondée uniquement sur l'estime. Le sentiment à quoi elle ressemble le plus, est l'amour: elle n'en disserera même aucunement, si l'on retranche de ce dernier, le desir de la jouissance, & qu'on le suppose indépendant du sexe de la personne aimée. Si l'amour Platonique n'est pas une pure chimere, question que je ne prétends point résoudre, ce n'est autre chose que de l'amitié, à laquelle la dissérence de sexe de deux amis n'ôte ni n'ajoute rien.

De même que l'homme a deux parties, l'ame & le corps: l'amitié en a deux aussi, comparables à celles-là; le sentisentiment, & les témoignages extérieus qui en sont les démonstrations.

Par rapport à la force de ce sentiment, je n'ai point de leçons à donner. Il seroit aussi absurde de vouloir apprendre aux hommes à aimer, que de vouloir leur apprendre à respirer: l'un & l'autre leur est également naturel; ce sera le degré de leur sensibilité, qui reglera la force de leur amitié. Mais ce qu'on peut bien leur apprendre, & ce que la plûpart ignorent; c'est qu'on sert mal ses amis, en prostituant pour eux son honneur & sa conscience. On ne sauroit trop les chérir; ce n'est jamais par l'excès qu'on péche dans l'amitié, mais par une affection mal-entendue.

Ce Seigneur officieux, qui, dit-on fait un si noble emploi de sa faveur & de son crédit, a-t-il rendu à Calais un vrai service d'ami, en le revêtant de ce poste brillant, dont son incapacité l'a fait dépouiller depuis peu? En le voulant servir aux dépens de son Prince & de sa Patrie, il n'a fait que lui attirer

une disgrace humiliante.

Aridée revenu un jour de ce honteux libertinage, où l'a plongé Lysias, serat-il obligé de lui tenir compte de ses conseils

confeils empoifonneurs & de fes lâches, complaifances? Procurer à quelqu'un des fatisfactions illicités, c'est être plutôt suborneur, qu'ami.

La premiere regle en fait d'amitié, c'est de ne point aimer sans connoître : une autre qui n'est pas moins importante, c'est de ne choisir des amis, que dans

la classe des gens de bien.

Les plantes les plus vivaces ne sont pas celles qui croissent le plus vite. L'amitié n'est de même, pour l'ordinaire, ferme & durable, que quand elle s'est formée lentement. Aimer précipitamment, c'est s'exposer à des ruptures.

Les victimes les plus ordinaires des amitiés simulées, sont précisément ceux qui méritoient le moins de l'ètre. Il est rare qu'on soit messant quand on a le cœur droit; & plus rare encore qu'on ne soit point trompé, lorsqu'on n'est pas messant. Il y a des hommes d'un caractère si liant & si généreux, qu'il n'est personne qui ne gagnât à se les attirer pour amis: mais ils risquent plus que d'autres à contracter des amitiés. On trouve tant d'avantage à briguer leur bienveuillance, que jamais ils ne peuvent r'assurer, qu'on la brigue sans intérêt:

## LES MOEURS.

or des amis intéresses ne sont pas de vrais amis.

C'est à ces cœurs droits & sincères que j'adresse sur - tout mes conseils sur l'amitié; car que m'importe que des trompeurs soient trompés? C'est à eux que je recommande d'éprouver avant que d'aimer. Amateurs de la vertu, ils ne doivent avoir pour amis que des hommes vertueux: c'est-là sur quoi l'épreu-

ve doit rouler principalement.

Du premier coup d'œil, à la premiere entrevue, on peut connoître si un homme est vif ou lent; s'il est gai ou Sérieux; s'il est grossier ou poli; s'il est parleur ou taciturne; spirituel ou stupide. On voit presque tout cela dans fes yeux, dans son attitude, dans ses gestes, dans ses discours: mais on n'y voit pas de même s'il a des mœurs & de la probité. Il faut plus de tems pour s'assurer de ec dernier point : & jusqu'ace qu'on en soit sûr autant qu'il est possible de l'être, on ne doit pas prodiguer, sur des apparences équivoques, le précieux titre d'ami. Est - on enfin bien convaincu qu'il le mérite : plus de réserve alors; on doit entrer avec lui en societé de sentimens, de goût, de plaifirs,

.. plaisirs, d'intérêts. L'amitié est un mariage spirituel, qui établit entre deux ames un commerce général & une correspondance parfaite.

Les apanages de l'amitié sont la confiance & la bienveuillance. La bource & le cœur doivent être ouverts pour un ami : il n'est point de cas où l'on puisse les lui fermer, que ceux qui autorisent à ne plus le regarder sur ce pié. On ne risque rien de mettre à même de son secret ou de son coffre-fort, un ami qu'on a choisi avec discernement: on est sûr qu'il usera discretement de l'un & de l'autre.

I. La confiance opere deux effets: l'un est une parfaite sécurité, sur la prudence de la personne aimée, sur sa droiture, sa constance & son attachement: elle écarte bien loin tous soupçons injurieux.

L'autre effet, qui résulte de cette sécurité même, c'est l'ouverture que se font les deux amis, de leurs sentimens les plus intimes, de leurs pensées, de leurs projets; en un mot, de tout ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant l'un pour l'autre; ce qui souvent s'étend jusques à des minncies, parce que les minucies

336 LES MORURS.

nucles même, deviennent intéressantes entre des amis.

Il ne faut avoir, pour un ami, rien de caché, que le fecret d'un autre ami. Ce qu'on ne pourroit confier à tout autre, sans une inconsidération blamable, on peut & l'on doit même, le déposer dans le sein d'un ami. Il a droit de lire dans votre intérieur. Lui révéler vos défauts, ne sera point imprudence; lui détailler vos qualités louables, ne sera point un orgueil insultant. Le bien qu'on dit de soi-même à un ami sur, est plutôt effusion de cœur, que jactance ou vanterie. Converser avec son ami, c'est presque la même chose, que résléchir ou s'entretenir avec soi-même.

II. Quant à la bienveuillance que l'amitié inspire, elle produit aussi deux

effets: l'indulgence & les bons offices.

I. L'amitié ne doit s'offenser que de ce qui blesse. Passez à votre ami toutes les fautes où le cœur n'a point de part; toutes celles qui ne démontrent pas que l'affection qu'il vous portoit, soit éteinte. Une négligence, un oubli, une méprise, une vivacité, ne doivent être comptés pour rien. Rompre avec son ami, le trahir ou l'outrager, sont

III. PARTIE.

337

sont les seuls crimes, en amitié, qui ne

Soient pas rémissibles.

Gardez - vous cependant de hair un ami perfide. Ostez - lui votre amitié; c'est-là toute la vengeance qu'il vous est permis d'en tirer. Continuer de vivre avec lui sur le pié d'ami, ce seroit une imprudence: mais le hair seroit un crime. Il ne cesse pas d'ètre homme, pour vous avoir offensé: or il n'est point d'homme qu'il vous soit permis de hair. Si la mort vous l'eût ravi une heure avant sa trahison, vous eussiez pleuré sa perte; une bassesse vous l'enleve, plaignez-le de l'avoir commise, mais ne le haissez pas : il s'est fait plus de tort qu'à vous; pour nuire à vos intérêts, il facrifioit son honneur.

2. Quoique l'amitié ne soit pas intéressée, les soins officieux lui plaisent. Les bons offices sont pour les amis, ce que sont les caresses aux amans; non des motifs pour commencer à s'aimer, mais des raisons pour s'aimer d'avantage; semblables à l'haleine du vent, qui n'engendre pas la slamme, mais qui la

rend plus ardente.

On peut obliger un ami de tant de manieres, qu'il en est toujours quelp qu'une qu'une de praticable, dans quelque situation qu'on se trouve: saissifiez toutes celles qui le sont. N'attendez point, s'il est possible, qu'il vous apprenne lui-même en quoi vous le pourrez servir: tâchez de connoître ses besoins, & d'y pourvoir avant qu'il les ait sentis. Il s'apprête lui-même à venir au devant des vôtres.

Quel agréable combat, qu'elle noble jalousie, que celle de deux amis, qui s'envient l'heureux avantage de se prévenir par un bienfait! On peut à la vérité recevoir sans humiliation, les secours d'une main amie; en rougir marqueroit même un doute injurieux sur la générosité du bienfaiteur: mais, il en faut convenir, le rôle de celui-ci mérite bien d'être envié. Recevoir un témoignage d'amitié est flatteur: mais le donner l'est encore plus.

Ménagez cependant la délicatesse de votre ami: l'excès de profusion de votre part le rendroit consus, par l'impossibilité d'avoir sa revanche: pour vouloir trop l'obliger, vous le désobligeriez peut-être. Couvrez du moins les services que vous lui rendez, de présextes qui paroissent le dispenser de gra-

titude.

titude. Ne le poussez point à bout à force de bons traitemens. Qui fait si la reconnoissance à quoi ils l'obligeroient, n'est pas un fardeau trop pénible pour lui? Il semble à certaines ames, fieres jusques à la férocité, que les bienfaits dont on les comble, les dégradent, autant qu'ils annoblissent celui qui les confere: on en a vû, & peut-être en verroit- on sans nombre, si l'on lisoit au fond des cœurs, hair mortellement un bienfaiteur, sans en avoir d'autre cause que sa générosité.

Quoi qu'il en foit, il vaudroit pourtant mieux encore, pécher par trop de prévenances & de bontés, pour un ami, que de se rensermer par avarice ou par dureté, dans de stériles protestations d'at-

tachement.

Mais voulez-vous donner à votre ami une preuve d'amitié aussi forte qu'elle est rare: soyez avec lui, sincere dans tous vos discours; que les avis que vous lui donnez, que les remontrances que vous lui faites, soient les expressions sideles de vos pensées & de vos sentimens. Ofez-lui montrer la vérité toute nue: ou si, par condescendance, vous l'ornez de quelques parures; que ce

340 LES MOEURS. foit seulement de celles qui en relevent les attraits, sans la rendre méconnoissable.

#### CHAPITRE III.

## DE L'HUMANITE'.

Définition de l'humanité. Disserentes classes d'affections, dont celle-ci est en même tems la plus générale & la plus foible. C'est d'elle néanmoins que dépendent les nurs affections sociales: c'est elle aussi qui nous empêche de hair nos ennemis. Dévision de ce chapitre.

J'ÉNTENDS par humanité, l'intéde leurs semblables en général, par la seule raison que ce sont des hommes comme eux, & sans leur être unis par les liens du sang, de l'amour ou de l'amitié.

Il est juste d'avoir pour son pere, pour sa maîtresse, ou pour son ami, une tendresse de préférence: mais il est une sorte d'affection que nous devons à tous les hommes, comme étant tous memmembres d'une même famille, dont Dieu est le créateur & le pere.

Peignez - vous ces ondulations circulaires, que cause la chûte d'une pierre, sur la surface d'une eau claire & tranquille. L'agitation du centre, forme èn se communiquant au loin, un grand nombre de cercles mobiles, dont l'empreinte est plus légere, à proportion que leur circonférence est plus vaste; jusqu'àce qu'enfin les derniers de tous échappent à notre vûe. Voilà l'image de nos différens degrés d'affection : nous aimons principalement ce qui nous touche de plus près; & de moins en moins ce qui s'éloigne. Nous considerons tous les hommes, comme partagés, par rap-port à nous, en différentes classes, toutes plus nombreuses les unes que les autres; & nous enfermant dans la plus étroite, enclavée elle-même dans d'autres, plus spacieuses, de-là nous dis-tribuons aux différens ordres d'hommes qu'elles comprennent, divers degrés d'affection, plus ou moins forts, affoi-bliffant la dose à mesure qu'ils se perdent dans des classes plus distantes; en-forte que la derniere de toutes n'y a presque point de part. Voici l'ordre de

ces classes, en commençant par celles ces classes, en commençant par celles qui nous sont les plus cheres: maîtresses, amis, parens; tous les hommes qui pensent comme nous en matiere de religion; (cette classe-là est plus ou moins reculée ou rapprochée, selon le plus ou le moins de fanatisme de celui qui lui assigne sa place.) Suivent ceux qui exercent la même prosession que nous; les autres classes comprennent les vaisses les comprensent les comprenses les compresses les comprenses les compresses les comprenses les compresses les comprenses les compresses les comprenses les compresses les compresses les compresses les comprenses les compresses les compresses les comprenses les compresses les compresses les comprenses les compresses les co nous; les autres classes comprennent les voisins, les concitoiens, les compatriotes, les habitans d'une même région; la derniere, qui renserme toutes les autres, est la classe universelle de tous les humains. Mais celle-ci le plus souvent n'est comptée pour rien.

Lorsque les Espagnols massacroient, sans le plus léger prétexte, des millions d'Amériquains, ils ne croyoient pas, sans doute, devoir compter pour quelque chose, des hommes que le hazard leur avoit sait rencontrer sur un hémissere inconnul : qui n'étoient, ni

misphere inconnu; qui n'étoient, ni leurs cousins, ni leurs amis, ni Castillans, ni Catholiques, ni Chrètiens.

Aimer les hommes & les traiter avec bonté, en considération seulement de leur simple qualité d'hommes; voilà l'humanité. Ce sentiment, gravé dans

un cœur, répond des autres vertus sociales, & les y suppose aussi imprimées. Celui qui aime un autre homme, quoi-qu'il lui soit étranger à tous égards, uniquement parce qu'il est homme, ne manquera pas, à plus forte raison, d'aimer celui à qui il tient par des nœuds plus serrés, & qui joint à la qualité d'homme celle d'ami, de parent ou de compatriote. Ce sera aussi un frein, qui, si l'on vient à rompre avec des personnes qu'on aimoit d'un amour de préférence, empêchera qu'on ne se porte à des excès barbares. Offensé grievement par une épouse, par un fils, ou par tous autres qu'on chérissoit specialement, on pourra perdre l'amour qu'on sentoit pour eux : mais on ne ces-fera pas du moins de les aimer à titre de créatures semblables à soi. Un homme véritablement humain, ne peut que n'être pas l'ami d'un autre homme: mais il n'est jamais son ennemi.

L'humanité est par rapport aux autres affections sociales, ce qu'est par rapport à un tableau cette premiere couche de couleur, que le Peintre appelle impression, & dont il couvre la toile avant d'y tracer un sujet. C'est une table

p 4 rase,

## 344 Les Moeurs.

rase, sur laquelle sont assis les différens genres d'amours, de liaisons & d'amitiés. Quiconque n'est pas humain, sera mauvais pere, mauvais sils, mauvais époux, mauvais ami.

Le sentiment qu'on appelle humanité, ou l'amour pour nos semblables, peut se manisester de deux manieres: ou par des essets réels, ou par de simples temoignages d'affection. On n'a pas toûjours occasion de rendre des services à ses semblables: mais on est sans cesse à portée de leur témoigner qu'on les aime, par des signes extérieurs d'amitié. J'appellerai bonté, l'humanité manisestée par des essets : démontrée seulèment par des signes extérieurs, je l'appellerai politesse.

## ARTICLE I.

# DE LA BONTE.

En quoi consiste la bonté. I. Quels sont les traitemens qu'on ne doit faire à personne. S'il est des hommes qu'il soit permis de hair. Digression sur le droit d'aubaine. Excessive sévérité des loix de Police, contre les massaiteurs. Motif pour

pour s'exciter à l'humanité. 2. Les bons offices qu'elle nous porte à rendre à nos femblables, ne sont point des graces, mais des dettes.

La bonté morale consiste en deux points: le premier, ne pas faire de mal à nos semblables; le second, leur faire du bien.

I. ,, Ne point faire à autrui ce que ,, nous ne voudrions pas qu'on nous ,, fit : "voilà la regle qui détermine quelles fortes de traitemens la nature nous interdit, à l'egard du reste des hommes. Tout ce qui, fait à nous-mêmes, nous paroîtroit dur, barbare & cruel, est compris dans la prohibition. Mais cette maxime, d'un usage si étendu, est bien restreinte dans l'application qu'on en fait: la plûpart des hommes se conduisent les uns avec les autres, comme s'ils étoient persuadés qu'elle ne dût avoir lieu qu'entre amis.

L'inclination particuliere qu'ont, les uns pour les autres, les membres des différentes focietés, est utile & nécessaire pour le bien commun des associés. Il est à propos que les citoiens d'une même ville, les sujets d'un même Prince,

p 5 les

les fectateurs d'une même religion, foient unis d'intérêts & de sentimens: mais il est contraire à l'humanité, que, réservant toute leur affection pour leurs co-associés, ils regardent en ennemis tous ceux qui ne le sont pas.

Qu'un Normand estime un Normand; je ne le trouve point étrange: qui pourroit mieux sympathiser avec lui? Qu'un Parisien soit porté pour un Parisien: à la bonne heure; il ne trouvera guere ailleurs plus de candeur & d'ingénuité. Mais un François né à Domfront, à Vire, ou à Caudebec, doit-il hair pour cela, celui qui est né à Paris; ou celui-ci vouloir du mal au Normand? Ces haines héréditaires des habitans d'un pays pour ceux d'un autre, influent immanquablement sur leurs procédés réciproques.

Nous nous croyons en France la premiere nation du monde, pour les qualités du cœur & de l'esprit: le plus doux sentiment que nous puissions avoir pour nos voisins, c'est la pitié; nous les plaignons de ne pas nous valoir. Le François a l'esprit vif, il est ardent & courageux; son humeur est enjouée, son caractere bienfaisant; il accueille les &

trangers

trangers bien mieux qu'il n'en est accueilli. Mais pourquoi donc ce peuple si hospitalier, en vertu de je ne sai quel droit, que ses Légistes appellent aubaine, envahit-il la succession d'un Allemand, d'un Italien ou d'un Anglois, à qui la mort n'a pas donné le tems de retourner dans sa Patrie?

Qu'il me soit permis de m'écarter pendant quelques instans de mon principal objet, qui est la correction des mœurs, pour examiner cette méthode, si contraire à l'humanité, du côté de la politique. Considérée sous ce point de vûc, je ne la crois pas plus profitable que juste. Le bénésice qui revient de la perception de ce droit, est très-modique, & celui qu'on trouveroit à y renoncer, seroit immense.

Les qualités par où la France excelle en effet incontestablement, sur les Etats voisins, sont la température agréable de son climat, la fertilité de son terroir, & la richesse de ses habitans. Sans cette vexation qu'on y exerce sur les étrangers, on y verroit sans doute, en considération de ces avantages, affluer de toutes parts, une infinité d'artistes, de commerçans & d'hommes de tous p 6 états,

# 548 LES MOEURS.

États: le nombre des habitans groffiroit par-là considérablement; l'émulation, dans le commerce, & dans les arts de toute espece, en recevroit de nouveaux aiguillons; & le Roiaume par conséquent n'en seroit que plus slorissant.

Et qu'on n'imagine pas que cette multitude d'étrangers, dont seroient innondées nos Provinces, fût à charge aux naturels du pays. Dans une contrée naturellement fertile, & où le travail & l'industrie sont en vigueur, le nombre des habitans ne fait qu'augmenter son opulence. Chaque homme en particulier, fussit pour en nourrir dix : que se seroit - ce si tous étoient occupés? Toutes les recrues qui viendroient du dehors, seroient composées d'hommes intéresses à ne pas rester oisifs, par la nécessité, de se former des établissemens commodes. Qu'on y fasse attention: on remarquera que ce que nous avons de vagabons & de bras inutiles, sont des hommes nés parmi nous; les habitans qui s'y sont transportés d'ailleurs, sont tous ardens an travail.

L'attachement mal-entendu au cuke extérieur dans lequel on est élevé, est encore encore une source de haine, entre ceux qui en professent de disférens. Cet abus vient de ce que les diverses religions qui partagent les hommes, ne sont pas entées sur la religion naturelle. Faute d'avoir puisé, dans cette religion primitive, les sentimens d'humanité, qui seroient de tout l'Univers une societé d'amis, les disserens religionnaires, se sont tout à la fois un plaisir & un mérite de se persécuter cruellement; & couvrent du nom de zele, ce qui n'est pour l'ordinaire, qu'attachement à leur propre sens, aveugle opiniatreté, fanatisme & barbarie.

S'il y avoit des hommes qu'on pût raisonnablement hair pour cause de religion, ce seroit tout au plus ceux qui feroient une profession ouverte de hair Dieu: les ennemis déclarés d'un Monarque sont ennemis de se sujets. Mais où trouvera-t-on, dans aucune religion, cet affreux sentiment en vogue; toutes ont pour objet d'honorer Dieu, & toutes par conséquent l'honorent? Si quelques-unes mêlent dans l'hommage qu'elles lui rendent, des pratiques profanes, superstitieuses ou criminelles; la raison ne nous désend pas de réprouver cet alliage

liage impur: mais elle nous défend de hair ceux qui l'adoptent; & ne nous permet que de les plaindre. Est-il rien de si bisarre, que de hair quelqu'un parce qu'il se trompe, sur-tout quand son intention est droite.

Une forte de gens contre lesquels on ne se fait pas un scrupule de sévir, ce sont les malfaiteurs, terme par où l'on entend communément les voleurs & les meurtriers. Pour ces derniers, on ne balance pas à les juger dignes de mort, en vertu de la loi du talion, qu'on regarde comme émanée de la loi naturelle, je ne sai sur quel sondement. Car je ne crois pas que cette loi sainte, qui, par rapport aux devoirs de la societé, n'inspire que la bonté, la douceur & l'indulgence, souffre qu'on réprime les méchans par des méchancetés, & qu'on punisse les homicides par le meurtre. Je n'ai jamais été persuadé que Dieu ait permis aux hommes de se détruire les uns les autres. Un citoyen trouble la police de l'Etat! empechez-le de le faire; vous le pouvez sans l'attacher à un gibet.

Pour les voleurs, qui ne tuent point; on sait bien qu'au fond ils ne méritent

pas la mort, même à les juger par cette loi du talion qu'on fait valoir contre les meurtriers; qu'il n'y a aucune pro-portion entre un effet, quelquesois trèsmodique, qu'ils auront dérobé, & la vie, qu'on leur ôte impitoyablement. Mais on les facrifie, dit-on, à la sûreté publique. Employez - les comme for-cats à des travaux utiles : la perte de leur liberté, les punira encore affer rigoureusement de leur forfait, assurera suffisamment la tranquilité publique, tournera en même tems au bien de l'Etat, & vous sauvera le reproche d'une injuste inhumanité. Mais il a plu aux hommes de faire de la friponnerie, le plus honteux de tous les crimes, & le plus impardonnable; par la raison, sans doute, que l'argent est le Dieu du monde, & qu'on n'a communément rien de plus cher, après la vie, que l'intéret.

Lorsque la passion vous porte à quelque violence contre un autre homme, jettez vite les yeux sur lui, pour y voir l'empreinte de la main Divine, & votre propre ressemblance: ce sera de quoi ralentir votre emportement. Ne dites point à Dieu ce qu'on raconte que Cam lui dit, ,, m'avez-vous donné mon frere ,, en garde?" Oui, fans doute, il vous l'a donné en garde; & non-seulement il vous défend de lui faire aucun mauvais traitement, mais il vous ordonne même de le servir de tout votre pouvoir.

II. Lorsqu'on est officieux & bienfaisant pour ses parens, ses bienfaiteurs ou ses amis; on se croit généreux, quoique d'ailleurs dur & indifférent pour le reste des hommes : & l'on n'est pas même charitable; qualité cependant bien en deca de la générosité, qui est le comble & l'achevement des autres vertus sociales. En pratiquant celles - ci, on ne fait qu'éviter les défauts contraires, placés tout près d'elles : mais la générosité nous éloigne bien plus du vice, puisqu'elle laisse pour intervalle, entre elle & lui, toutes les vertus de précepte. La générolité est un degré de perfection ajoûté aux vertus, par-dessus celui que prescrit indispensablement la loi. Faire pour ses semblables, précisément ce qu'ordonne la loi, ce n'est pas être généreux ; c'est simplement remplir son devoir,

Mais la charité, ou ce qui est la même chose, cette affection générale que nous devous à tous les hommes, n'est pas une vertu de surérogation. Vous ne ferez que satisfaire à ce que l'humanité vous impose, si, rencontrant un inconnu, que des assassins ont blesse, vous vous en approchez pour panser ses plaies. Le besoin qu'il a de votre secours, est une loi, qui vous oblige à le secourir. Un indigent est pressé par la faim, vous ne ferez que payer une dette en appaifant son besoin. Les pauvres sont à la charge de la societé: tout le superflu des aisés est affecté de droit à leur subsistance. Et ne plaignez pas même le secours que vous leur donnez, quand il seroit le prix de vos fueurs, & de laborieux travaux: quoi qu'il vous coûte, il leur coûte encore plus; c'est l'achetter bien cher, que de le recevoir à titre d'aumône.

Voulez-vous apprendre en deux mots, jusqu'où s'étendent les bons offices que vous devez à vos semblables? En voici la mesure: ,, Faites à autrui tout ce que ,, vous voudriez qu'on vous sit".

### ARTICLE IL

### DE LA POLITESSE

Sa définition. Portraits d'hommes impolis. Distribution de cet article en trois paragraphes.

La Politesse est l'attention continuelle, qu'inspire l'humanité, à complaire à tout le monde, & à n'ofsenser personne.

Le Misantrope se recrie beaucoup contre cette vertu: il lui présere ses brusqueries choquantes & sa franchise gothique.

L'homme de cour au contraire, & Padulateur rampant, lui substituent de sades complimens, de basses complaisances, des mots, du jargon & des révérences.

Celui là blame la politesse, parce qu'il la prend pour vice : celui-ci en est cause; parce que celle qu'il pratique en est véritablement un.

J'aborde Arnolphe; il me laisse avaneer, & m'attend assis; je m'incline, il me parcourt des yeux; & retranche le cérémonial

355

rémonial en me criant de loin: "Qu'y " a-t-il, que me demandez-vous?"

Un conseil sur une affaire, lui

dis - je.

, Voyons, dit Arnolphe, venons au

" fait, le tems me presse".

Je commence donc: vous connoissez. je crois, Euphémon.

" Non; d'où le connoctrois-je?" C'est un gentilhomme de la branche

cadette des. . . . . .

sienne....

, Qu'importe à votre affaire de quelle, " famille & de quelle branche il soit? " Qu'avez-vous à démèler avec lui?" Je possede une terre contigue à la

" Et bien cette terre?"

Il prétend se l'approprier.

, Veut-il l'acheter ou l'échanger?"

Il ne veut ni l'un ni l'autre.

"En deux mots que veut-il donc?"

Il la veut confisquer à son profit. Il prétend, je ne sai sur quel fondement, que je suis son vassal; & qu'ayant manqué à lui faire hommage en cette qualité, mon fief lui est dévolu.

, Est-ce ma faute, dit Arnolphe: si

" vous y avez manqué?"

Mais il est faux que je sois son vassal.

maginez pas qu'on vous en croye sur

" votre parole?"

J'ai des titres justificatifs.

"Tant-mieux pour vous : produi-L'fez-les".

Les Voici.

" Je n'ai pas le tems de les voir à " présent".

Ce fera, Monsieur, quand vous en

aurez le loisir.

" Eh bien, à la bonne heure".

Quand vous plaît-il, Monsieur, que je vienne recevoir votre avis?

" Je n'en fai rien".

Mais, Monsieur, Euphémon me va poursuivre avec vivacité.

" Oh! ... Eh, bien, qu'il attende &

vous aussi".

Arnolphe est un homme droit, un Jurisconsulte éclairé: mais dequoi servent à ses concitoyens, & sa droiture & sa capacité, s'il est farouche & inabordable?

Biblon est homme sage & studieux: il a le bonheur de connoître tous les auteurs anciens, & les aime tendrement. Il arrive chez la belle Lucinde, entourée

**d**'un

d'un cercle d'adorateurs & de beaux esprits. Il entre, un large feutre à la main, salue de mauvaise grace, approche de Lucinde, marche lourdement sur sa mule, chiffone sa robe, s'élance à reculons sur un large canapé. On sourit: il s'en formalise, & l'on n'y prend pas garde. On reprend la conversation où elle étoit restée: on en étoit à une question galante, dont l'arrivée de Biblon avoit suspendu l'examen. Chacun la débat & la décide suivant son génie; & l'on demande enfin à Biblon lui-même ce qu'il en pense. " Je n'ai ", pas coûtume, à la vérité, dit-il in-", génuement, de m'occuper l'esprit de " pareilles sottises: mais enfin, puis-,, que je suis forcé de parler, je vous " avouerai, Messieurs, qu'aucune de », vos décisions n'est de mon goût. On ,, voit bien, que vous n'avez guere lu " Aristote; c'étoit pourtant le plus beau " génie de l'antiquité: je ne veux pour », vous réfuter d'après lui, qu'un simple " fyllogisme".

, Eh! non, Monsieur Biblon, pour , l'amour de Lucinde, dit le jeune Ci-, tandre, faites-nous grace de votre Syl-

, logisme, parlez-nous françois".

Biblon

### 358 LES MOEURS.

Biblon suit sa pointe, ensile l'argument, pousse du Grec & du Latin, cite Homere, Euripide, Ciceron, Séneque & Lambin; prend à partie chacun des assistants, déplore leur ignorance & la leur reproche. Un éclat de rire, parti comme de concert de tous les coins de la sale, interrompt l'orateur essousse. Alors, il perd patience, dit des injures, montre le poing, & court ensin, en branlant la tête, se replonger au fond de son Collège.

Mais Arnolphe & Biblon ne sont peutètre incivils que faute d'éducation : l'un n'a vû que des Sacs, des Conseillers, des Coûtumes & des Ordonnances; l'autre n'a vû que des Classes, & des Grimauds, des maitres ès Arts & des Grammaires. Ecoutons Ctesphon : ennemi par principe de tous les égards usités dans la societé, il va nous faire naivement l'apologie de la grossiereté, & nous étaler les inconvéniens de la politesse.

Nous pouvez, dit-il, penser tout ce qu'il vous plaira de l'air dont je me présente, de ma contenance, de mon attitude, & de tout ce manege concerté qu'on appelle civilité: je ne m'en

,, m'en mets point en peine; je laisse, de pareils soucis à nos jeunes Sénateurs & à nos Abbés de Cour. C'est, par mes mœurs, que je veux qu'on, juge de moi, & non point par ma, démarche: je n'entre point chez mes, amis, pour faire honneur à mon mattre à danser.

,, Pour ce qui est de ma maniere de , vivre avec les hommes, voici à quoi , je la réduis : dire la vérité, rendre " fervice à mes semblables & ne leur ,, jamais nuire. Monté sur ce ton, je ,, sai me gêner & me contraindre s'il ,, le faut, pour rendre des services uti-, les; je donne des conseils à qui m'en ,, demande, & fur les matieres dont je ,, suis instruit; j'emploie volontiers, , pour mes amis, ou pour quiconque ,, en a besoin, mon autorité, mon cré-,, dit, & quelquefois ma bource même: ,, mais pour des complaisances frivoles, " qui ne procureroient aucun bien soli-" de à ceux qui les exigent, je m'en crois ,, dispensé. On m'invite à un diner, , une promenade, un concert: je suis , dans ce quart d'heure en humeur de ,, rester chez moi; j'y reste. On me » propose de jouer: le jeu me déplait, ,, je

\_ je resuse. Un Poëte me lit ses vers: n ils m'ennuient; je baille fans façon. n On me propose un bal: je me trouve en goût de dormir; je cours au lit. " Je hais ces égards & ces ménagemens recherchés, qui, s'ils ne blefn sent la sincérité, sont au moins inn compatibles avec la franchise. Je loue n rarement, & ne veux jamais qu'on me loue; parce que la louange est un poison. Je contredis quiconque avanso ce ou un fait, ou un principe faux; so parce que c'est mentir ou tromper, n que de ne pas confondre un mensonge ou une erreur : je le fais avec vivacité, pour donner plus de poids à ma réfutation. Le rang de la personne que j'ai à combattre, m'encourage au lieu de m'effrayer; parce que plus " l'ennemi est considérable, plus il importe de l'abattre. Damon est vain: , je l'humilie. Laure est coquette: je lui reproche ses intrigues. Leandre est faux, je le démasque. Bertholde est n fotte & precieuse: je la raille & la contrefais. Gorgias aime à boire, je lui en fais honte en public. Cydalise est " médifante : je dévoile ses autres dé-fauts, pour la guérir de celui-là.

\_ Lyfmon

5, Lysmon fait le docte: je le questionne , & le déconcerte. Il y a long-tems que , tous ces gens-là seroient corrigés, si , chacun tenoit avec eux la même con-, duite que moi: on les endort sur leurs , vices, en les leur dissimulant; on les , empêche de devenir vertueux, en leur , laissant croire qu'ils le sont."

Ctesiphon n'a point démenti son earactere de franchise dans ce portrait :
mais cette franchise dont il fait tant de
cas, ne la porte-t-il pas un peu trop
loin? Tout autre qu'un misantrope, ou
un flateur, sait concilier la franchise avec
la politesse; & sans abandonner celle-là,
compte celle-ci pour un devoir, comme
en esset c'en est un. Pour le prouver
avec ordre, suivons le plan de distribution que Ctesiphon nous a lui-mème
indiqué: & divisons, comme il a fait, la
politesse en trois branches; la civilité,
la complaisance & les égards.

# **5**. I.

# DE LA CIVILITE.

Sa définition. Civilité essentielle au fond, Si indissérente quant à la forme; s'afq sigettir sujettir néanmoins sur ce dernier point à l'usage. Avoir dans le cour les sentimens obligeans qu'on exprime.

La civilité est un cérémonial de convention, établi parmi les hommes dans la vûe de se donner, les uns aux autres, des démonstrations extérieures d'amitié, d'estime & de considération. Ce cérémonial est dissérent chez les dissérens peuples policés: mais tous en ont un, quel qu'il soit. Or on peut raisonnablement présumer de toute pratique universelle, qu'elle a son principe dans la nature même; d'où je conclus que la civilité est un devoir que la droire raison prescrit.

Elle est par rapport aux hommes, ce qu'est: le culte extérieur par rapport à Dieu: un témoignage public de nos sentimens intérieurs. La forme en est indifférente en soi : la maniere d'aborder les personnes de différens états, de les saluer, de leur faire honneur, les termes dont on doit user en leur portant la parole, le style auquel il saut s'assujettir, en leur adressant ou des lettres en des suppliques, sont toutes formalités arbitraires dans l'origine, qui n'ont pu ètre sixées que par l'usage.

Voilà

# IIL PARTIE

Voilà donc deux choses constantes i Pune, qu'il est conforme au bon sens & à la droite raison, de s'assujettir à quelque sorte de civilité; l'autre, que ni le bon sens ni la droite raison, ne décident dans quels actes on la doit faire confifter.

La meilleure maniere & la moins suspecte, de témoigner aux hommes de l'amitié, de l'estime & de la considération, ce seroit de les servir ou de leur rendre de bons offices: mais l'occasion de faire l'un ou l'autre, ne se présente pas à chaque instant. Il a donc fallu convenir de certains signes, de certaines démonstrations, par lesquelles on put leur témoigner habituellement qu'on les aime, qu'on les estime & qu'on les honore. Chaque Nation a choisi les plus conformes à son idée & à fon goût: tous étant indifférens dans l'origine, on ne peut être déterminé sur le choix, que par les usages du pays qu'on habite. Le François, le Turc & le Persan, doivent être civils; mais l'un à la Françoise, l'autre à la Turque, l'autre à la Persanne.

Si lès hommes étoient de purs elprits . qui nussont so communiquer leurs per.fées q 2

pensées & leurs sentimens, sans le secours des signes extérieurs, il ne seroit point question de civilité entre eux; elle seroit supersue. Ce qui la rend nécessaire, c'est qu'ils ne se devinent point.

Envain les rustres & les cyniques déclament-ils contre la civilité; envain la traitent-ils de commerce faux & imposteur, qui ne sert qu'à masquer les véritables sentimens: qu'ils ayent en esset dans le cœur, comme ils le doivent, l'affection dont les gens bien nés se donnent des marques reciproques; & leur civilité ne sera point une imposture.

Il est vrai qu'il y a plus d'hommes civils, qu'il n'y en a qui soient sideles aux devoirs de la societé: mais leur civilité même, quoique fausse, est un témoignage qu'ils rendent, comme malgré eux, aux vertus sociales; car affecter aux dehors des dispositions vertueuses, c'est confesser qu'on devroit les avoir dans le cœur.

Ceux - mêmes qui se déclarent contre la civilité, ne nient pas qu'on ne doive avoir pour ses semblables, de l'amitié, de la bienveuillance & de la considération: par quelle bisarrerie voudroient-ils donc, qu'on qu'on fit mystere de sentimens si justes

& si indispensables?

Hermodacte est néanmoins de ce caractere. Vous vivrez dix ans avec lui. avant qu'il vous favorise d'un salut, d'un segard ou d'une parole obligeante. A son air, en apparence indifférent, vous jugerez qu'il croit être le seul humain qui habite sur la terre: cependant osez braver fon phlegme rebutant; priez - le de vous rendre un service : vous serez étonné de le trouver généreux. Le fervice rendu, il continuera de vivre fur le même pié, toujours froid, toujours glacé, toujours seul avec lui-même. Pour vous, pénétré de reconnoissance, vous vous répandrez en témoignages d'attachement, d'estime & de gratitude : démonstrations perdues! Il ne voit rien, n'entend rien, & ne répond à rien. Hermodacte seroit un misantrope complet, s'il n'étoit pas né bienfaisant.

ractere flexible & prévenant; fachez vous faire un plaisir de contribuer à celui des autres; je vous réponds de l'amitié de tous ceux qui vous environnent; c'est une perfection de mise dans tous les tems, dans tous les lieux & dans toutes les circonstances.

Rbodolphe est homme de mérite; il est Poëte & Philosophe; & ne laisseroit pas d'être supporté dans les compagnies, malgré ces deux qualités, s'il pouvoit s'abaisser jusqu'à être complaisant : mais, le moyen qu'il le soit? La complaisance suppose de l'estime : or quiconque ne fait pas des vers, ou n'a pas lu Descartes ou Newton, n'est à ses veux qu'un automate, un idiot, dont on ne peut faire, tout au plus, qu'un Manœuvre. un Financier ou un Moine. Il se croit d'une espece supérieure à celle des autres hommes, & fait gloire de s'en discerner, par des maximes, des sentimens, & des goûts particuliers. Descendre jusqu'à leur complaire, ce seroit entrer en societé, ce seroit communiquer avec eux; & il les regarde comme des profanes.

Aglaire est d'une figure aimable, elle a de l'esprit, des talens & des graces naturelnaturelles: cependant on la fuit, on la déteste. Eh, pourquoi? Elle n'a d'ellemème, mi sentiment, ni volonté; elle attend pour se décider, que quelqu'un ait déclaré ce qu'il pense ou ce qu'il souhaite: aussi-tôt son parti est pris, elle pense tout autrement, & veut toute autre chose.

### S. III.

# DES EGARDS.

Ce qu'on ensend par ce terme; exemples qui en donnent une notion plus distincte.

J'entends ici par égards, des ménagemens & des considérations fondées sur les circonstances, ou sur le génie, ou la qualité des perfonnes. N'allez point, par exemple, faire en présence d'un homme de robe, la satyre des gens de loi; sur-tout si sa probité le met à couvert de reproches. Et quand il en mériteroit, il ne sussit pas toujours qu'un reproche soit sondé, pour justifier celui qui le fait, s'il le sait à contre-tems & avec une aigreur maligne.

Quoi-

Quoiqu'on peigne communément la vérité sans voile; elle a néanmoins des nudités choquantes, qu'il est quelquesois

à propos de tenir couvertes.

Vous êtes devant un Grand, à qui chacun s'empresse de faire honneur : conformez-vous à l'usage, honorez-le comme les autres; n'allez pas, comme un Quacre impudent, le tutoyer & lui parler la tête couverte. Vous ne voulez le considerer qu'à proportion de sa vertu, de ses talens, & de son mérite personnel; tout l'éclat dont il est environné, n'est pour vous que de la sumée & du vent: à la bonne heure: mais ces honneurs que je vous conseille de lui rendre, ne sont non plus que du vent & de la fumée. Je ne vous prie pas de le louer, s'il est méprisable; de lui trouver de l'esprit, s'il est imbécile; de flatter son goût, s'il en manque; de vanter ses lumieres, s'il est ignorant : vous ne rifquerez pas de compromettre votre sincerité, en ne lui rendant que des hommages muets. La suspordination, si nécessaire pour la police d'un Etat, seroit bien tot détruite, si le people, au moins en public, n'honeroit jamais les Grands, qu'à proportion de ce qu'ils valent.

Hippias

Hippias est, dites-vous, un homme épais, fans génie, sans droiture & sans discernement. Vetu autrefois d'un vilfroc, il rampoit dans un clottre oblcur, justement confondu dans la foule des reclus. Le gouvernement de son Monastere devenu vacant par la mort du chef, une Béate mal-avilée, dont il dirigeoit la conscience, entreprit de le faire décorer de cette mince prééminence: sa brigue échoua; on ne jugea pus même Hippias capable d'être à la tête d'une troupe de Moines. L'humble pénitente, piquée de cet affront, sut s'en venger d'une façon singuliere: ce fut en procurant au Directeur un Eveché. Otek à Hippias, dites-vous, sa croix & son rochet : c'est un sot achevé, qui ne merite pas d'arrêter les regards d'un homme pensant.

J'en conviendrai, s'il le faut : mais enfin il est actuellement en possession de cette croix & de ce rechet : er, tout cela mérite au moins de votre part un falut respectueux. Ne contestez point pour si peu de chose : je vous mets assez à votre aise, en vous dispensant de

l'estimer.

N'affectez point un air content devant un affligé qui pleure ses désastres ou ses pertes. Gémissez-vous vous-même de quelque revers affreux? N'allez point fatiguer de vos tristes lamentations, des favoris de la fortune, qui n'en peuvent tarir la source.

Ce seroit insulter à la douleur d'une veuve éplorée, qui regrette un époux tendrement chéri, que de venir lui anmoncer d'un air satisfait, que votre amour est près d'être couronné: qu'incessamment vous serez le plus heureux des époux.

Vous courez annoncer à Ménalque la faveur que le Roi vous a faite, de vous décorer du Cordon de ses Ordres: revenez sur vos pas, la même grace vient de lui être resusée; il ne seroit pas d'hu-

meur à partager votre joie.

Il faut quelque sorte d'esprit, ou du moins du jugement, pour être capable d'égards. L'usage du monde peut rendre un homme civil; la bonté de son cœur peut le rendre complaisant: mais un sot sera toujours neuf dans la seience des égards.

La mort vient d'arracher des bras de Fanny, un enfant aimable, gage précieux eieux de l'amour d'un époux, qui n'est plus. Une foule d'amis s'efforce de la sonsoler, ou de faire au moins, s'il est possible, quelque diversion à sa douleur. Alix, à son tour, vient visiter son amie. Mere plus fortunée, elle amene avec elle les fruits vivans de son heureuse fécondité, précieux objets de sa tendresse & de ses complaisances, &, par malheur pour Fanny, l'unique sujet de son entretien. Elle entame, en arrivant, le récit ennuyeux de leurs prétendues perfections, des faillies de leur imagination, de la pénétration de leur esprit, de la bonté de leur caractere, & de la régularité de leurs traits. Elle ne paroifsoit pas prête de finir, lorsque Fanny, toute entiere à ses regrets, l'interrompt par ces mots, prononcés avec quelque émotion: "Vous seriez adorable, chere " Alix, si vous aviez pour vos amis " autant d'égards, que vous marquez " de tendresse pour vos enfans. Vous ,, êtes une bonne mere: mais vous êtes " une mauvaise consolatrice".

#### FIN.

# **\*\*\*\*\***

# TABLE

DES CHAPITRES ET ARTICLES.

# DISCOURS PRE'LIMINAIRE

### SUR LA VERTU.

Equ'on entend communément par le terme d'hommèse homme. Différence sutre l'honnite homme & l'homme vertueux. Ce que c'est que les bonnes mours. Ne point régler ses meurs sur l'exemple de tels ou tels. Inconvéniens de l'imitation en fait de maurs. Définition de la vertu. Si les hommes, en Diese même, peuvent créer des vertis ou en anéantir. Quelle est la soi la plus invariable de toutes. Idée de la vertu gravée dans le cour bunain en caracteres ineffaçables. Différentes sortes de lois : quelles sont celles qui affermissent le regne de la vertu: quelles sont celles qui y donweut atteinte; si ces dernieres en peuvent detruire

TABLE DES CHAPITRES.375
détruire le germe dans les cours droits.
Distribution de ce traité en trois Parties.

# PREMIERE PARTIE

# DE LA PIETE'.

🕻 I elle est du ressort de la Philosophie. Définition du terme de Philosophie. Esif. neuce & attributs de la Divinité. Fausses motions sur la Divinité. Division de cette premiere Partie. CHAP. I. DEL'AMOUR QU'ON DOIT ADIEU. Point d'amour desinteressé. Si Dieu aime les bommes. Comparaison de l'amour Divin avec l'amour Profanes Caracteres communs à Pun & à l'autres Hlusions par où l'on se perfuade fausemens qu'on aime Dien: la preuve qu'on l'aime, c'est quand ou suit ce qu'il cordonne, 🥳 mon pas ce qu'il ne commande point. C'est unal commître ce que Dient source de nom que de croire qu'on ne le puisse aimer qu'en se haisand Le resour vers Dieut, quoiqu'oct cussonne par le dégout qu'on a conçu du monde, peut tere sincere & derable. Pas sage du vice à la versu. Diest est lui-name

# TABLE

376 la vertu personnisée: aimer la vertu, c'est aimer Dieu.

CHAP. II. De LA RECONNOISSANCE OU'ON DOIT A DIEU. Elle est mésellairement accompagnée d'amour. Caracteres divers som lesquels on propose de considérer Dieu pour s'exciter à la Reconnoissance. . 20

- 6. I. DIEU COMPARE' A UNE MERE. Il l'est plus véritablement par la création, que ne l'est une fenane par la conception & Penfantement. 21
- 6.II. Dieu considere' comme Pere. Il remplit ce titre infiniment mieux qu'ausun homme. 23
- . « 6. III. Dieu considere' comme Maî-TRE. Il l'est bien plus que ceux qui nous enseignent, puisque c'est de bu que tous les bonnnes tiennent d'origine leurs connoissancos es lesars talens. 26
- . 6. IV. DIEU CONSIDERE' COMME BIEN-PAITBUR. Si ce titre lui peut être disputé. Ingrats qui mécannoissent ses bienfaits; som quels présentes ils le fout. 1. Si les prétendus défordres qui arrivent dans le monde phylique, some incompatibles avec la Providence Divine. 2. Dans quelle whe il semble que Dies ait assujetti le corps à des besoms. Si la distribution inégale des richesses

# DESCHAPITRES. 37

Es des honneurs est un vrai désordre. 3. Si les Passions sont des vices par elles mêmes, ou simplement par l'abus qu'on en fait. De quelle utilité elles peuvent être. S'il seroit mieux que l'homme sût parfaitement le mattre de ses passions.

S.V. DIEU CONSIDERE' COMME NOTIRE AMI. Cette qualité ne nous dispense pas du respect & de l'hommage que nous lui devons.

CHAP. III. DE L'HOMMAGE QU'ON DOIT A DIEU. Sur quoi est fondée la nécessité de cet hommage. Combien celui qu'on doit à Dieu est supérieur à celui qu'on doit aux Grands de la Terre.

ART.I. DUCULTE INTERIEUR. Quelle est la sorte de Culte qui honore Dieu. Quel étoit celui que pratiquoient les premiers hommes. Quelle sut l'époque de sa décadence.

ART. II. DU GULTE EXTERIEUR. Etablissement de ce Culte: son origine étois pure & innocente: comment il dégénéra en superfition. Diversité des cultes: inconvéniens de cette diversité. I. Si le culte esctérieur est utile, & par quelles raisons il peut l'être. 2. S'il est quelque sorte de culte extérieur qui soit présérable à toute autre; s'il peut y en avoir physieurs que Dieu agrée.

grée, 😸 s'il y en a qu'il reprouve. Si un homme qu'on supposeroit seul sur la Terre, seroit obligé à un culte extérieur. Désérence qu'on doit au culte établi dans le pays qu'on habite. 56

# SECONDE PARTIE

# DE LA SAGESSE.

Evoirs de l'homme par rapport à luimême, fondés siar l'amour. L'amourpropre bien entendu, loin d'être un vice, est un devoir: il a deux objets, le corps 🖰 l'ame. Apologie de l'amour propre; les inconvéniens qu'on lui reproche, ne le doivent pas faire rejetter. Le corps doit être fubordonné à l'ame; l'ame le doit être à Dieu. En quoi consiste la sagesse. Moyens d'être heureux. Division de cette seconde Partie. 67

CHAP. I. DE LA PRUDENCE. Sa définition. Elle regle nos pensées, nos sentimens, nos paroles & nos actions. On ne parle point ici de celle qui regle les pensees, parce qu'elle ne tient point directement aux mœurs. Division de ce Chapitre.

# DES CHAPITRES. 739

ART. I. DE LA CIRCONSPECTION. Si la prudence doit & peut couper la racine du sentiment. Sentiment spontanées, sentiment occasionnés par les seus, sentiment excités par les objets enténieurs; sont les germes de l'orgueil, des appétits corporels, de l'avance & de l'ambition.

5. I. DE L'ORQUEIL. Sa source Estimazion juste de soi - même enes-dissicle, mais non pas impossible; par quelle voie on y peut parvenir. Ne se pas considérer uniquement du côté par où son brille. Ne pas juger du mêrite d'un longme par le bruis qu'il suit dans le monde.

5. H. Des APPETITS GORPORELS. Nom les tenons de la nature, il les faut fatisfaire, toin de les combettre, mais seulement leur donner des bornes. Les plaifirs modérés ne sont point intendits à l'honne; bien plus, ils hii sont nécessaires. Les sensualle tés-mêmes ne sont point incompatibles avec la plus bause vertu.

5. III. De l'Avvar res let De l'Ambi-TION. L. Amour des Richeffes, ariminel seulement par son exces; west pas toujours Avarica. Portrait d'un Avare. 2. Ambition, de deux sortes; premiere sorte, description de ses effets: seconde sorte, comparaison de celle-si avec hopremiere. 87

ART.

ART. II. DE LA CIRCONSPECTION DANS LES PAROLES. Son utilité, sa faeilisé, lorsqu'une fois les sentimens désordonnés sont reprimés. Division de cet Article en quatre paragraphes.

5. I. DE LA MEDISANCE. Ce que c'est précisément que médire. La médisance devemue plus rare par l'usage où l'on est de ne faire guere dans les Cercles autre chose que jouer. Le ton de la médifance varie suivant le génie du médifant. 98

S. II. DE LA RAILLERIE. Raillerie, moins criminette que la médifance, mais or dinairement plus piquante; quelquefois mnocente; quelles personnes elle doit respecter; & dans les cas où elle est permise, quels caracteres elle doit avoir pour n'être point offensantes 102

5. III. DE L'INDISCRETION. Indiscrésion, injuste autant qu'imprudente; n'est pas moins une faute, quand on n'aurois pas promis le secret. Garder soi-même son secret. Inconvénient desne consident d'un indiferet. Ne jamais décèler le secret d'aurui, sous quelque prétexte que ce soit; se le eacher, s'il est possible, à soitmeme; ou du moins se comporter comme si on l'ignoroit.

107 La IV. Des Discours libres. La modeftie destie dans les discours est sur-tout néceffaire d'un sexe à l'autre. On peut parler de tout en faisant choix d'expressions honnêtes. Garder encore plus de retenue devant les filles que devant les femmes. Quelle est l'Ecole où l'on apprend cette retenue dans les paroles.

ART. III. DE LA CIRCONSPECTION DANS LES ACTIONS, OU DES BIEN-SE ANCES. De quelles actions il est ici question. Ce qui rend cette circonspection nécessaire. En quoi consiste l'art des bien-

séances.

118

§. I. DES BONS EXEMPLES. Nécessité des bons exemples; leur utilité, leur efficacité, plus grande encore dans la personne des Grands, que dans celle des particuliers.

§. II. DE L'HONNESTETE' PUBLIQUE. Ce que c'est qu'offenser l'honnèteté publique. Si la pudeur est une vertu d'invention humaine; pourquoi la nature a inspiré ce sentiment. Différence entre la pudeur est la chasteté. Actions qui blessent l'honnêteté publique.

CHAP. II. DE LA FORCE. De quelle forte de force il est ici question: quand & à quoi elle est nécessaire. Division de ce Chapitre.

ART. I.

ART. I. DE LA PATTENCE. Maux de quatre forses, auxquels la patience est nécessaire: pour quelle raison elle l'est. 128.

5. I. DES MAUX NATURELS. Ce que c'est que ces maux nasurels; quels sont les plus sensibles. Motifs de patience dans ces maux: sonnission à la volonté de Dieu, qui, en nous créant, nous y a assignietti.

129

\$. II. DES CHATIMENS. Ce sont des sustes infaillibles de nos désordres; chaque vice traîne le sien avec lui; ce ne sont point des vengeances, mais des corrections. 140

9. III. DES PERSECUTIONS. Les amateurs de la vertu sujets: à l'infortune; persecutés som de faux prétextes; avec quelle constance ils doivent supporter ces persécutions; avec quelle indisférence ils doivent voir la prospérité des méchans. 145

5. IV. DES CONTRADICTIONS. Plier fon humeur & supporter celle des autres. Diversité d'humeurs, même parmi les gens de bien; sujets qui donnent le plus ordinairement matiere à des vivacités. Supporter avec patience les génies même les plus désectueux.

A'RT. IL DUCOURAGE. Definition du courage. Division du présent article en deux paragraphes.

5. L

§. I. DE LA GRANDEUR D'AME. Elle nous porte à la recherche du beau; ce que c'est que ce beau. Mépris, des biens périssables, source des ventus; émulation, source des talens. Paresse, préjudiciable à l'ame es au corps. Emulation, distincte de l'envie es de l'ambition.

S. II. DE L'HEROISME. Idée de l'Héroisme. I. Fermeté, distincte de l'opiniâtreté. 2. Intrépidité, distincte de la brutalité. 3. Eloge de la valeur. Portrait d'un homme vaillant, opposé à celui d'un homme séroce. Funestes essets de la guerre. Caracteres qui distinguent la fausse valeur de la véritable bravouré. Si la vengeance, Es singulierement les duels, sont les essets du courage ou de la lâcheté:

CHAP. III. DE LA JUSTICE. De quelle sorte de Justice il s'agit ici. Division de ce Chapitre. 189

ART. L. DE LA JUSTICE COMMU. TATIVE Division du présent article en deux paragraphes.

S. I. DE LA SINCERITE. Elle est prescrite par la loi de nature: elle ne sousser point d'exception ni d'altération, s'agtt-il de se sauver la vie. Abus & niutilité du serment: Nulle sorte de mensonge n'est est cusable; la calomnie est le pire de tous, moyen

moyen de l'éviter. Avantages de la fincéride pour la societé publique. 191

5. II. DE LA BONNE FOI. Elle n'a pai besoin d'être désinie: on ne la viole que par des vues d'intérêt; exemples qui en sont des preuves. Frandes, qu'on se croit permises, parce qu'elles sont d'un usage presque général. Personne ne doute que le vol ne soit un crime. C'est voler que de manquer volontairement à payer ses dettes. Diférentes sortes de dettes; les unes innocentes, les autres criminelles.

ART. II. DE LA JUSTICE DISTRI-BUTIVE. Raifons de sa nécessité: elle réside dans la personne des Souverains; consée, quant à l'administration, aux Magistrats; ses caractères. I. Frais de Justice, injustes & exorbitans. 2. Lenteur des Juges inexcusable. Sollicitations, injurieuses aux Magistrats. Appels, prolongent inutilement les procès. Formalités vétilleuses introduites dans la procedure. Incapacité de la plupart des Juges. Présérer l'avis du plus petit nombre à la phiralité. 3. Si son Juge peut, sans injustice, savoriser son ami.

CHAP. IV. DE LA TEMPERANCE. Définition de la Tempérance; ses branches. Division de ce Chapitre. 229

ART. L

## DES CHAPITRES. 385

ART. I. DELA CHASTETE. La continence & la chasteté, distinctes l'une de l'autre. La continence n'est pour qui que ce soit d'une obligation absolue : elle l'est seulement hors du mariage; mais le mariage n'est interdit à personne. Le consentement seul fait le mariage. Si l'indissolubilité du mariage exclut le divorce : inconvéniens de la prohibition du divorce. Concubinage désendu par les lois positives, & prohibé par la nature même, lorsqu'il n'est pas une imitation du mariage, par sa continuité. Dans quels degrés la nature renserme l'inceste. L'adultere désendu par la loi naturelle.

ART. II. DE LA SOBRIETE. Rien n'est plus propre à inspirer la sobrieté, que la vue des desordres honteux que produit l'intempérance. L'obligation d'etre sobre, fondée sur celle qu'impose la loi naturelle, de se conserver la vie. Digression sur le suicide; autre, sur l'avidité excessive pour les richesses, se sur la dissipation qu'en font les prodigues.

## TROISIEME PARTIE.

#### DES VERTUS SOCIALES.

L'Amour seul peut nous rendre sideles à nos devoirs. Dissérens degrés d'union entre les hommes; d'où naissent entre eux dissérens degrés d'affection. 258

CHAP. I. DE L'AMOUR. Différens genres d'amour distincts l'un de l'autre, qui feront le sujet des quatre articles suivans.

26 I

ART. I. DE L'AMOUR PROPREMENT DIT. Portrait de l'amour, considéré comme sentiment; ses caracteres, ses délices. Le desir de la jouissance n'est point l'amour. Inconvéniens d'une union où la vertu n'est entrée pour rien. Portraits de l'amour charnel. L'amour dans un cœur vertueux, est une vertu bui-même. 262

ART. II. DE L'AMOUR CONJUGAL.

Il est aise de distinguer le véritable du faux.

Quelle est la cause la plus ordinaire de l'indissérence entre les époux. Par quels motifs il semble qu'on ait exclu l'amour du mariage. Source de division entre les époux:

la jalouse est la principale; jalouse sans a-

mour. Moyens d'assurer & d'entretenir Punion conjugale.

ART.III. DE L'AMOUR PATERNEL. L'instinct suffit pour inspirer ce sentiment. Obligation des meres, de pourvoir par elles-mêmes aux besoins corporels de leurs enfans; celle des peres, de s'employer en personne à la culture de leur ame, ou du moins d'y veiller de près. Parallele des peres avec les rois.

ART. IV. DE L'AMOUR FILIAL. Caracteres de l'amour filial. Peres qui doi-vent s'imputer l'indifférence de leurs en-fans. Devoirs des enfans à l'égard de leurs peres. Fausse tendresse de quelques peres. Parallele des enfans avec des sujets.

CHAP. II. DE L'AMITIE'. L'amitié doit être fondée sur la vertu: la distinguer des liaisons formées par la conformité de goût pour le plaisir, par les liens du sang, ou même par la reconnoissance. Définition de l'amitié. Quels amis on doit choism. Esfets qui réfultent de la confiance & de la bienveillance, sentimens dépendans de l'amitié: Indulgence qu'on doit avoir pour ses amis. Ruptures. Utilité des bons offices pour le soutien de l'amitié. 328

CHAP. III. DE L'HUMANITE'. Définition de l'humanité. Différentes classes d'affections, r 2

fections, dont celle-ci est en même tems la plus générale 🗟 la plus foible. C'est d'elle néanmoins que dépendent les autres affections sociales; c'est elle aussi qui nous empêche de hair nos ennemis. Division de ce chapitre. 340

ART. L. DE LA BONTE. En quoi consiste la bonté. 1. Quels sont les traitement qu'on ne doit faire à personne. S'il est des bonnnes qu'il soit permis de bair. Digreffron sur le droit d'aubaine. Excessive sevérité des lois de Police, contre les malfai-Motif pour s'exciter à l'humanité. 2. Les bons offices qu'elle nous porte à rendre à nos semblables, ne sont point des graces, mais des dettes.

ART. IL DE LA POLITESSE. Sa définition. Portraits d'hommes impolis. Distribution de cet article en trois paragraphes. 354

S. L. DE LA CIVILITE'. Sa définition. Civilité essentielle au fond, & indifférente quant à la forme; s'assujettir néanmoins sur ce dernier point à l'usage. Avoir dans le cœur les sentimens obligeans qu'on expri-362 me.

S. II. DE LA COMPLAISANCE. Sa définition. Combien elle rend aimables ceux qui la possedent. 366

6. III.

## DES CHAPITRES.

389

§. III. DES EGARDS. Ce qu'on entend par ce terme; exemples qui en donnent une notion plus distincte. 369

Fin de la Table des Chapitres.



## [ 390 ]

# **海湖传统(3)海沟传统(3)海沟传统(海沟**

## EXPLICATION

DU FRONTISPICE,

ET DU FLEURON.

#### FRONTISPICE

L'A Vertu fixe tendrement ses regards sur Dieu, porté par un nuage; & soule d'un pié le vice, qui, étendu par terre & démasqué, se couvre les yeux d'une main, pour ne pas voir la lumiere, & de l'autre tient un poignard, dont il menace la Vertu. Les deux mots grecs tracés dans le livre qui est en face de Dieu, signifient: l'Amour & la pratique du bien.

#### FLEURON.

Deux génies dont l'un surprend l'autre endormi, & le masque levé.

Oberle' F I N.

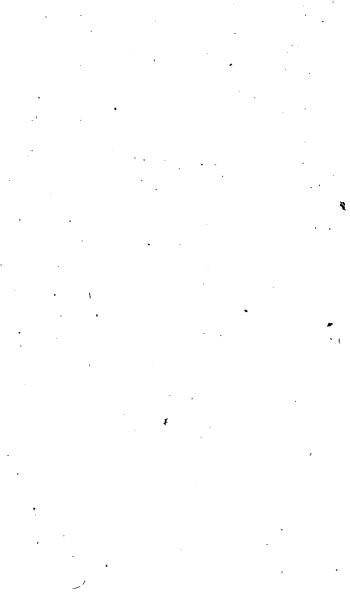

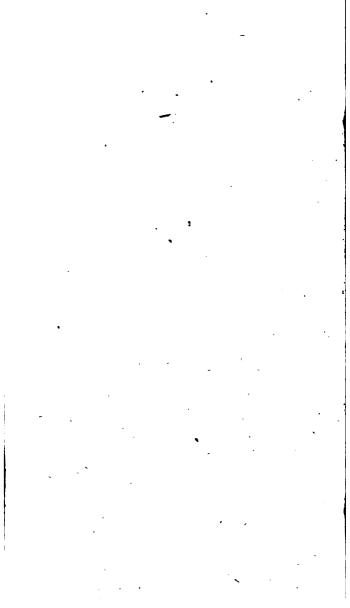

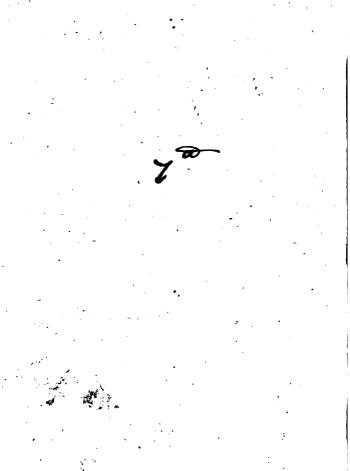

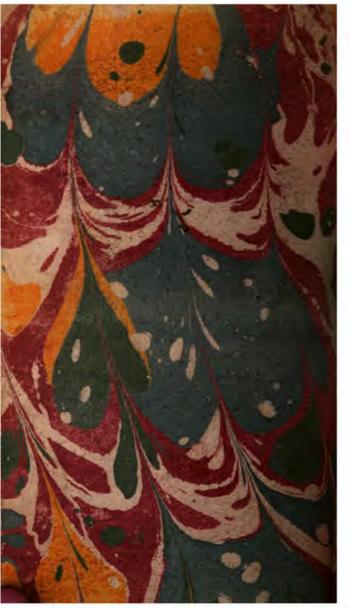



